Avec ce numéro, supplément «Initiatives»

RNIÈRE ÉDITION BOURSE SERIALS

QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE - Nº 14261 - 5 F

**MERCREDI 21 NOVEMBRE 1990** 

FONDATEUR : HUBERT BELIVE-MERY

Les débats en marge du sommet de la CSCE

## Veto soviétique pour les Baltes

ES trente-quatre partici-pants à la CSCE ont dû s'incliner devant ce qui, en d'autres temps, aurait été qualifié de survivance de la guerre froide : un veto soviétique. C'est en effet à la suite de l'opposition de la seule URSS que les ministres des affaires étrangères des trois Etats baltes, qui se croyaient « invités de marque» du gouvernement français, ont dû quitter la salle des séances de la CSCE

Mise à part la fâcheuse impression de reculade donnée par le porte-parole du Quai d'Orsay, qui a cru devoir démentir que les diplomates baltes aient jamais été invités, c'est un fait que tous les participants au sommet de Paris sont soumis à la règle du « consensus », qui remonte à l'origine même du « processus d'Helsinki ». Les majorités, même écrasantes, ne comptent pas, un seul membre peut bloquer une décision

C'EST un fait aussi que M. Gorbatchev ne souhaite évidemment pas accélérer la décomposition de son empire en faisant aux Baltes une concession de ce genre. Même si, en fait, ces derniers ne font que prendre au sérieux des prérogatives qui leur étaient reconnues. au moins formellement, depuis fort longtemps. Sous Staline soviétique avait son « ministre des affaires étrangères », et c'est également au « Petit Père des peuples » que l'Ukraine et la Blélorussie doivent le siège qu'elles détiennent encore aujourd'hui à l'ONU. Alors, pourquoi pas plusieurs Etats ex-soviétiques à la CSCE?

De toute manière, le combat du « centre » moscovite est un combat d'arrière-garde. Le jour même où les Baltes étaient chassés de l'avenue Kléber, MM. Eltsine et Kravtchouk, les présidents de la Russie et de l'Ukraine, signaient à Kiev un traité réglementant pour les dix années à venir les relations entre leurs deux Etats « souverains et égaux en droits ». Un texte qui, seion les « izvestia », couvrirait également les problèmes de défense et de sécurité, et qui de toute façon ne fait aucune allu-sion à la Constitution de l'URSS ou au « traité d'union » en prépa-

ELTSINE a d'ailleurs complété ce « pied de nez » au pouvoir fédéral en critiquant sa récente réorganisation, affirmant que celle-ci a pour objectif de « renforcer le centre » et que la Russie n'acceptera pas de n'être pas consultée.

Car c'est encore un fait que la nouvelle concentration de pouvoirs réussie par M. Gorbatchev - la troisième cette année laisse intacte la principale contradiction : tandis que le pré-sident soviétique rêve d'une présidence à l'américaine, avec un conseil national de sécurité et un cabinet soumis à sa seule autorité, l'ensemble qu'il dirige s'oriente, dans le meilleur des cas, vers une sorte de confédération de plus en plus làche, auprès de laquelle les structures actuelles des Etats-Unis, voire du Canada, apparaissent comme un modèle de centralisation.

Comme aurait dit Marx, ce pouvoir n'est présidentiel que dans la forme, pas dans son



## M. Gorbatchev temporise dans la crise du Golfe

La rencontre qu'ont eue lundi soir 19 novembre à Paris, en marge de la réunion de la CSCE, les présidents Bush et Gorbatchev n'a débouché sur aucune déclaration commune, alors que le président américain espérait obtenir l'adhésion publique de son homologue soviétique - qui manifestement temporise - à la préparation d'une résolution du Conseil de sécurité autorisant le recours à la force. D'autre part, Bagdad a décidé de libérer les quelque deux cents Allemands encore retenus en otage.

Les Etats-Unis avaient-ils péché par excès d'optimisme? La longue rencontre, lundi soir à Paris, de MM. Bush et Gorbatchev. presque exclusivement consacrée à la crise du Golfe, n'a en tout cas donné aucun résultat tangible.

Le fait que les deux chefs d'Etat aient préféré renoncer à la conférence de presse commune prévue dans un premier temps, n'a pu que contribuer à alimenter les doutes.

Les efforts ostensibles déployés par les Etats-Unis pour préparer l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résólution prévoyant un possible recours à la force pour contraindre l'Irak à se retirer du Koweit. semblent toujours se heurter à des réticences du côté de Mos

Certes, les porte-parole américain et soviétique ont l'un et l'autre insisté sur tout ce qui les unit dans l'affaire du Golfe.

M. Fitzwater expliquant que les deux pays a sont d'une manière générale en accord sur toutes les questions majeures », et M. Ignatenko soulignant qu'il n'y avait « pas de désaccord ».

Mais on attendait quelque chose de plus substantiel et certains responsables américains avaient laissé entendre que les choses seraient plus claires après la rencontre des deux chefs

> JAN KRAUZE formations page 3 sinsi que l'article de CLAIRE TRÉAN page 8.

Décidé à maintenir la rigueur et les réformes

## M. Rocard a surmonté l'épreuve de la censure

Il a manqué cinq voix à la motion de censure déposée par la droite et votée par les communistes, pour renverser le gouvernement lundi 19 novembre, à l'Assemblée nationale. M. Rocard, dans un discours sans concessions, a promis la « rigueur maintenue » et des réformes « à l'échelle de la décennie ». Mardi, M. Mauroy a confirmé l'intention du PS de prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis du PCF et de l'interpeller « dans toutes les mairies d'union de la gauche ».



 Lire les articles de PIERRE SERVENT, PATRICE JARREAU PASCALE ROBERT-DIARD et JEAN-YVES L'HOMEAU, pages 10 et 11 Lire également l'article de DOMINIQUE DHOMBRES, page 6

Le revenu brut des agriculteurs à augmenté en moyenne de 5,1 % en 1990, et de 5,7 % pour les exploitations agricoles à temps complet, selon les chiffres publiés le 20 novembre par la Commission des comptes de l'agriculture.

En dépit de la sécheresse et de la chute des cours de la viande, le revenu brut des agriculteurs a progresse de 5,1 % en 1990, la hausse atteignant même 5,7 % pour les exploitations à temps

Cette forte progression tient pour beaucoup à l'augmentation très importante des subventions (+ 36,5 %), en particulier dans les secteurs de la viande bovine et ovine. Les indemnités versées au titre de la sécheresse de 1989 ont aussi contribue à accroître le revenu agricole dont la progression est supérieure en moyenne à celle de la plupart des autres categories socio-professionnell Ces chiffres confirment les très fortes disparités au sein du

Lire page 25 - section B Particle d'ÉRIC FOTTORINO

## Souvenirs d'otages

I. - Adieu Koweit...

Nous commençons la publication de témoignages d'anciens otages français, retour d'Irak et du Koweit.

Le jeudi 2 août, à 5 h 30 du matin. François Teillet fait sa marche quotidienne avec le viceconsul Raymond Prat dans le quartier de Jabriya, près de l'ambassade de France à Koweit. Il ne fait pas encore tout à fait 30 °C. Deux chasseurs-bombardiers irakiens passent au-dessus de leurs têtes, à basse altitude. Une colonne de fumée s'élève au-dessus de l'aéroport. Deux obus, sur la piste d'atterrissage, soulèvent des gerbes de sable.

François Teillet, soixante-neuf ans, est le doyen des Français du Koweit. En 1963, lorsqu'il y a débarque, deux ans après l'indé-

les convoitises. Vert pale, fraise écrasée, les voitures américaines se pavanaient sur les avenues, comme autant de « sorbets frais servis par la General Motors » (1). Ce jeudi matin, les Chevrolet circulent encore sans panique dans les quartiers est de Koweit. Bientot, c'est à Bagdad qu'elles se feront remarquer.

François Teillet regagne sa villa et appelle la maison Bourgeois à Morbier (Jura), dont il distribue les lunettes depuis un quart de siècle. « Les Iraktens sont là . Plus tard, il se demandera pourquoi il n'a pas sauté dans sa voiture et foncé vers l'Arabie saoudite, à moins de 100 kilomètres. Des l'aube, un ingénieur français travaillant pour la marine koweltienne anna

Hubert Reeves

Malicorne

pendance, l'émirat attirait déjà ce réflexe. Il échappera à trois mois de prises d'otage, de rafles, de planques. Il échappera aussi à un retour à Paris dont nul Français aujourd'hui n'est sûr de pouvoir être absolument fier.

Le vice-consul court prévenir le charge d'affaires Jean-Pierre Galtier, que le passage des Mirage irakiens a déjà réveillé. « Vous avez compris la situation. On se retrouve à l'ambassade. » Jean-Pierre Galtier n'est pas vraiment surpris. Depuis son retour de vacances le 16 juillet, il a été convoqué plusieurs fois au ministère des affaires étrangères. Les Koweitiens sont inquiets.

**CORINE LESNES** Lire la suite page 5

(1) Benoist-Méchin, L'a printemps arabe (Albin-Michel).

Les rapports

culture, entre

ce qu'on sait

et ce qu'on fait.

Collection Science ouverte irigée par J.-M. Lévy-Lebland. 120 F. Relié 145 F

Editions du Seuil 💵

entre science et

M. Durafour propose une augmentation de 1,3 % page 25 - section C

Les patrons pessimistes

Les chefs d'entreprise prévoient un net ralentissement de l'activité

Campagne présidentielle en Pologne

Lech Walesa tambour battant...

Un entretien avec M. Paul Quilès

La France veut accélérer

page 15 - section B

## SCIENCES • MÉDECINE

L'homme moléculaire

Les progrès des neurosciences amènent les chercheurs à s'interroger sur les fondements biologiques de la conscience L'éthique court après la génétique

pages 19 à 21 - section B

« Sur le vif » et le sommulre complet se trouveut page 38 - section C

Dans l'éducation, les mouvements idéologiques ont fait place à des revendications d'usagers

par Frédéric Gaussen

Par la rapidité et l'ampleur de son déclenchement et de ses résultats, le mouvement lycéen marque une nouvelle étape dans un phénomène que l'on observait depuis plusieurs années : l'émergence d'un puissant mouvement de consommateurs dans le domaine de l'éducation. Cette évolution était déjà perceptible dans les deux grandes crises qui ont marque l'enseignement, en 1984, pour l'école privée, et en 1986, contre la loi Devaquet. Mais ces deux mouvements avaient encore une dimension idéologique marquée : la liberté, pour les parents; la sélection,

pour les étudiants. Avec les lycéens, la thématique des revendications s'est, pour la première fois, exprimée de façon directe. «Jospingre, du pognon!», dans sa simplicité, ce slogan pragmati-que et unificateur disait bien ce qui était en jeu : la colère des usagers contre le mauvais fonc-tionnement du service public.

Pour les spécialistes de l'éducation, ce mouvement de protesta-tion n'a rien de surprenant. De nombrenz sondages d'opinion ont montré, ces dernières années, ont montre, ces dernières années, que l'insatisfaction des lycéens et des étudiants à l'égard des condi-tions matérielles de l'éducation nationale dépasse de loin le seuil jugé tolérable par les experts.

Lire la suite page 14 - section B

A L'ETRANGER: A'pare, 4.50 DA; Marce, 7 CH; Turisse, 650 m.; Allemagne, 2.20 DM; Ausriche, 22 SCH; Belgique, 33 FB; Carada, 2.25 S CAH; Andies-Rikunion, 8 F; Cate-d'Iroke, 466 F CFA; Determark, 12 KRD; Espagne, 175 PTA; G.-8., 70 p.; Gabos, 180 DR; Handa, 50 p.; India, 2 000 L; Lenemburg, 33 R.; Norwige, 13 KRH; Psys-Ses, 2.50 FL; Portugal, 180 ESC; Sdodgel, -375 F CFA; Suides, 14 KRS; Suides, 1,70 FS; USA 8171, 2 S; USA 60thers), 2,50 S.





## DÉBATS

## La dissuasion et le blocus

par Gilles Martinet

AMBASSADEUR François de Rose a fait dans le Monde du 9 novembre, à propos de la crise du Golfe, une observation particulièrement intéressante. Saddam Hussein, écrit-il. « a agi comme si l'atome n'intervenait pas dans son equation... La dissuasion nucléaire n'a pas fonc-

Autrement dit, le dictateur ira-kien, en envahissant le Koweit, a pu craindre des représailles aériennes (d'où l'envoi des otages sur les sites), mais non pas une menace nucléaire, celle-la même que Khrouchtchev avait brandie en 1956 pour obliger les Anglo-Francais à évacuer la zone du canal de Suez. Il a, de toute évidence, eu raison. Les Etats-Unis ne peuvent, de sang-froid, refaire Hiroshima, Ce qui est assurément à leur hon-neur. Le temps est passé où des

experts sentencieux nous expli-quaient qu'il fallait mettre les chars et les canons à la casse car le nucléaire avait, selon eux, changé toutes les données des conflits futurs. Il en a effectivement transformé certaines, mais non pas toutes. Le nucléaire protège du nucléaire, et c'est pourquoi il faut que la France le conserve à l'heure où trop de pays se préparent à l'avoir. Le nucléaire peut aussi dis-suader un adversaire d'utiliser les armes chimiques. C'est ce qui se passerait dans le cas d'un éventuel conflit entre l'Irak et Israël. Mais extrêmement rares sont les situa-tions où la menace du nucléaire sufficait à éviter une guerre conventionnelle. Du moins tant que des pays démocratiques sont

Il existe, en revanche, des formes de dissussion purement conven-

tionnelles. Au-delà d'un certain coalition formée contre Saddam scuil et dans des conditions géogra-Hussein était prête à livrer une phiques bien déterminées, un pays guerre relativement longue et peut se croire à l'abri d'une guerre coûteuse en hommes. Mais il ne éclair. Au Proche-Orient, c'est-àsemble pas que ce soit le cas. Le dire sur un théâtre d'opérations peuple américain applaudirait à éloigné des bases occidentales, ce une «guerre de six jours». Il pen-serait revivre un nonveau Vietnam seuil se situe au niveau de 500 000 hommes, 500 avions de combat et 3 000 chars. Il a été si elle se prolongeait. La sagesse voudrait donc que atteint et même dépassé par l'Irak (mais également par Israël et la Turquie). C'est ce qui explique qu'aucune opération de reconquête

l'on s'en tienne au blocus. Ce n'est pas qu'il faille considérer le recours à la force comme illégitime. Il est parfaitement légitime dans ce cas. Mais le blocus finira par se révéler efficace. A une double condition : que l'on soit pret à le poursuivre pendant des mois... et que l'on n'écarte jamais le recours à une autre solution.

➤ Gilles Martinet est ambassa deur de France.

nement culturel, sportif, un équipe-

ment universitaire ou hospitalier. De la même façon, elles participent à la vie d'à peu près tous les partis. Elles

en espèrent, non pas gagner plus, mais se faire une réputation, une fois

un marché conquis, et, comme toutes sont prêtes à s'imposer cette «contri-

oution » pour n'importe quel parti

leur image de marque comptant plus que leurs préférences politiques per-

sonnelles -, elles se retrouvent à éga-lité. L'élu honnête garde donc sa pleine liberté de choix. Quelle diffé-rence, veut-on me dire, avec les pré-

sentations d'automobiles au pied des Pyramides, les parties de chasse pour

médecins et pharmaciens ou les croi-sières offertes aux décideurs de

toutes professions? Dans le monde

politique, les frais des campagnes électorales sont seulement allégés.

financement, les élus - ou les candi-dats - ne touchaient rien directe-

ment: tout passait par l'intermé-diaire de bureaux d'études. C'était

illégal, mais infiniment moins dou-

teux que les versements de la main à la main qui avaient été longtemps de mise sous les III<sup>a</sup>, IV<sup>a</sup> ou V<sup>a</sup> Républi-

ques. Le patronat d'alors avait même

un personnage notoirement connu

pour ses distributions de subsides.

Anjourd'hui, le conseiller à la cham-

bre des comptes de Charente le dit

avec pertinence: tous les partis ont

eu, ou ont encore, leur réseau de

financement. Une loi nécessaire mais

insuffisante a, l'an dernier, tenté de

mettre fin à ce système; seul le PS a

dissous son réseau. Les autres pros-

pèrent, trop heureux d'occuper la

place libre dans la paix où on les-

On peut déplorer (c'est mon cas) la

Avec le système des réseaux de



TRAIT LIBRE

plus en plus sensible au discours simplificateur maisain de l'extrême droite. Il n'est que temps de remédier à cette situation si nous ne voulons pas être confrontés à des valeurs républicaines abîmées et à une France déstabilisée.

La dérive de la pratique institutionnelle est une cause majeure et assentielle du malaise français. De cette évolution inquiétante, une simple comparaison donne la mesure. Le général de Gaulle avait inflé-chi les institutions en établissant un domaine réservé, certes important - affaires étrangères, défense nationale - mais qui restait limité. Aujourd'hui, force est de constater qu'il ne reste plus aucun domaine réservé... à

François Mitterrand, leader de l'opposition, n'avait pas de mots assez durs pour la Constitution de la Ve République. Qui sur le « coup d'Etat permanent > ? Aulourd'hul, francé d'amnésie, il accomplit la transformation des institutions en monarchie absolue.

Aux domaines classiques affaires étrangères et défense nationale, - il s'est annexé l'économie en imposant la pratique du « ni ni », certains arbi-trages budgétaires essentiels, les grandes orientations de l'audiovisuel, les innombrables s, etc. Sa boulimie de pouvoir n'a plus de limites.

ont-ils voulu les amnisties politico-financières?

On me rétorquera la bonne cote de popularité du président et le soutien populaire dont il bénéficie dans la gestion de la crise du Golfe.

L'argument est de peu de poids pour ceux qui, comme moi, pensent qu'eu-delà de l'émotion et de l'affectivité lées à de graves événements internationaux, nous allons, à court terme, lorsque la pression des périls extérieurs s'estompera, vers une crise de régime.

Oui, il est temps de lancer le chantier de la VI. République. Avec les acquis incontournables de la V. et, en particulier, l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc, la logique d'un système présidentiel avec la garantie de l'indépendance des pouvoirs, avec Avec, en particulier, un Parlement restauré dans ses compétences, son indépendance et sa finalité législative et qui, ainsi responsabilisé, pourrait être équitablement jugé.

Et que les infirmières fatiguées, les lycéens inquiets, les agriculteurs révoltés, les magistrats mourtris et tous les autres ne croient pas qu'il s'agit d'un débat secondaire pour éluder leurs problèmes. Bien au contraire, sans le rétablissement des bases saines du déhat démocratique, rien ne sera pos-

Dans cet esprit, il n'est que temps que les constitutionnalistes se mettent à la tâche. La gravité de la situation interdit tout ravaudage. Pour restaurer la République, il va falloir chan-

► Yves Galland est président

**Affaires** 

## Pas de politique sans argent

par Roger Quilliot

ANS le concert de sarcasmes et d'amaigames devant ces «scandales» financiers qui oreraient le seul PS, est-il permis à un élu qui, avec bien d'autres, a la naïveté de se croire encore honnête, de dire ses surprises et ses interrogations? Pourquoi tout ce tapage sélectif, quand seules convien-draient l'analyse et la réflexion?

Angoulême. La mauvaise gestion est avérée: qu'il soit du PS ou de n'importe quel parti, un maire ne doit pas se permettre, par boulimie, d'ignorer les charges de la dette et le coût de fouctionnement de tout équipement. Les électeurs ont sanctionné. La chambre régionale des comptes refait les comptes; elle flaire des dérives, des indélicatesses, voire pis. Le groupe socialiste a pris ses distances d'avec Boucheron: il a bien fait. La justice tranchera : elle fera fait. La justice tranchera : elle fera bien. Mais pourquoi ricaner quand un collègue, ami ou adversaire, avoue son ignorance du dossier? Souhaite-t-on la curée préablable à

Et pourquoi, dans la foulée, repro-cher à Michel Charasse de s'acharner sur Jacques Médecin, auquel on apparente Jacques Chaban-Delmas? sonne n'a mis en doute son honnêteté; les clubs de sportifs, en revanche, il y a longtemps qu'on s'in-terroge sur leur gestion. Certains maires, dont je fais partie, leur ont

LES CHÉMISES JAUNES, CHRONIQUE D'UNE

EN ISRAËL

de Simon Epstein

EXTREME-DROITE RACISTE

Calmann-Lévy, 330 p., 140 F.

Meir Kahane? L'assassinet du rabbin qui prêchait la violence contre les Arabes a-t-il

porté un coup fatal à son parti, le

Kach? Pour misux comprendre le

phénomène Kahane - ce qu'il

représente dans la société israé-

lienne - rien de plus opportun que la lecture de cette Chronique

d'une extrême droite raciste en

Israel que propose Simon Eps-

Intellectual israélien, Epstein établit d'abord la spécificité du

mouvement. Si Kahane et le Kach

sont si singuliers, c'est au'ils ne

se bornèrent pas à reprendre « les

thèmes treditionnels de la droite et de l'extrême droite israéliennes

- annexion des territoires occu-pés - ou ceux du sionisme reli-

gieux - l'Etat juif doit être un Etat

religieux et non un Etat démocra-

∢ agitation raciste ordurière» sans

précédent dans le pays : « la propagande kahaniste verse dans le racisme sexuel et décrit les dan-

gers que les Arabes concupis-

cents font courir aux jeunes filles

luives innocentes». A la compo-

aute raciste, l'auteur, peut-être

E kahanisme survivra-t-li à

toujours refusé toute garantie d'emprunt, quitte à provoquer des cla-meurs qui s'atténuent quand la direc-tion sportive se saborde avec quelques millions de dettes; d'autres maires voient dans leur club une image de la ville, et le financent dans cette optique. Aux électeurs de juger si le jeu en vaut la chandelle; et s'il y malversation dans le club, aux juges d'en décider.

Pour Médecin, c'est une autre histoire. Les services fiscaux auraient-ils dû le laisser à ses fraudes sous prétexte que celles-ci duraient depuis plus de dix ans, et que, sur la Côte d'Azur, des gens du spectacle, des promoteurs, des hommes d'affaires ont fait beaucoup mieux dans le genre? Au fait, qu'attendent donc nos chasseurs de scandales pour y mettre leur nez? Faut-il supposer qu'à un certain degré de fraude le fric perd toute odeur?

## Moderniser la loi

Erreurs de gestion et fraudes fiscales, cela fait deux. Les unes sont sanctionnées par les électeurs; les autres doivent l'être par la justice; les malversations aussi; jusqu'ici, c'est clair. Les problèmes commencent avec ce qu'on appelle « la gestion de fait». Puis-je dire que pas un maire n'y échappe? Faute d'une réglementation assez souple, les asso-ciations paramunicipales se sont multipliées dont les élus assument la

lence (...) l'uniforme (la chemise

L'ouvrage décrit les hommes et

les racines du mouvement, le ter-reau social sur lequel il va s'épa-

nouir, l'environnement politique, juridique et psychologique. Cette

chronique est déprimante, parti-

culièrement en fin de parcours

lorsque l'auteur relate que les sondages les moins fantaisistes

(cela existe-t-il en Israel?) crédi-

taient le Kach d'un minimum de

cinq sièges – sur les cent-vingt de la Knesset – à la veille des législatives de 1988.

Seulement là, ce fut le sursaut,

l'interdiction faite au parti de Meir Kahane de se présenter à nou-

que la Cour suprême, dans le

même temps, autorisait la candi-

dature d'une formation arabe-is-

raélienne assez radicale, la liste

progressiste pour la paix de l'avo-cat Mohammed Miair . « Insistons,

commente Epstein sur le mode

ressurent : l'État d'Israël engagé

dans un conflit armé qui l'oppose

depuis de longues années à ses voisins arabes (autorise) une liste

électorale proche de Yasser Ara-

fat (et) exclut de le compétition une liste juive anti-erabes ...

Ce coup d'arrêt judiciaire serait

plus ressurant encore si les idées

e transfert » des Palestiniens.

n'avaient entre-temps acquis une

certaine légitimité et été reprise

eau aux élections, cependant

Bibliographie

Le kahanisme sans Kahane

iaunel » etc.

présidence. La loi qui les rend «comptables de fait» de ces associa-tions qu'ils président les rend inéli-gibles pour s'être « immiscés sans titre dans les fonctions publiques ». Certes, la tentation existe pour cer-tains, à quelque parti qu'ils appar-tiennent, de se subventionner eux-

du Kowelt n'ait pu encore être

entreprise en dépit de la supério-rité américaine dans le domaine de

l'aviation et de ce qu'on appelle les

« technologies émergentes » (nou-veaux mélanges explosifs, sous-mu-

nitions à dispersion contrôlée, gui-

dage laser, autoguidage infrarouge,

etc.). Les choses se présenteraient sans doute différemment si la

tiennent, de se subventionner eux-mêmes au moyen d'association bidon. Mais, dans la plupart des cas, il s'agit de répondre à la nécessité d'agir vite et avec efficacité. Il devient donc urgent, premièrement, de moderniser la loi; deuxièmement, de surveiller les enrichissements sus-pects des individus. La transparence des fortunes est une excellente chosa. Je ne suis pas certain que celle qui vient d'être imposée aux maires de grandes villes parlementaires soit efficace, faute d'une réelle capacité

Mais, de grâce, ne confondons pas tout, et surtout pas l'honnèteté ou la maihonnèteté d'un élu avec le probième du financement des partis. C'est un problème déplaisant; il faut avoir le courage de l'examiner à

Dans une démocratie authentique, il ne devrait pas se poser: tout se jouerait sur la conscience politique des citoyens et sur la préférence donée par eux à l'intérêt public plutôt qu'aux leurs propres. Mais vivons-nous authentiquement en démocra-

Nous nous sommes fortement américanisés. Evolution des mœurs et des comportements: quand l'élec-teur boude les réunions, comment l'atteindre, sinon par l'affiche ou l'écrit? Le développement de la publicité n'a pas épargné les cam-pagnes électorales et vouloir s'en dispenser équivaudrait à combattre à mains nues des gens armés de mitraillettes. Or affiches sur panneaux ou builetins de propagande coûtent cher. Ne parlons pas des pages entières dans de grands jour-naux, que seuls des partis riches peuvent s'offrir. Personnellement, sur vingt-deux fois où j'ai affronté le corps électoral, à dix-neuf reprises j'ai pu m'en tenir aux fonds des mili-tants ou des sympathisants ainsi qu'à mes ressources propres de professeur agrégé ou de parlementaire; encore facile pour les cantonales ou les sénatoriales, c'est devenu difficile puis, depuis une quinzaine d'années, quasi impossible pour les législatives et les. municipales.

#### Parties de chasse et croisières

Lors des deux dernières élections municipales et des législatives de 1986, j'ai eu recours à des fonds extérieurs, je l'avoue et je n'en rougis pas. Qu'il se lève, le maire d'une grande ville, le député qui oserait prétendre ne pas en avoir fait autant! Alors, une campagne présidentielle... Rappelez-vous ces débauches d'affiches, de tous les par-

Qu'on ne nous fasse pas le coup des dépenses de propagande payées par les contribuables. Ce n'est pas nous qui avons inventé la loi du profit dont on nous rebat les oreilles Dans les comptes d'une entreprise, les sommes qu'elle verse pour « les œuvres» d'une collectivité se rangent tout bonnement dans le budget «publicité et relations publiques». Elles patronnent un concert, un évé-

ueramenes of aniches, de tous les paires; qui serait assez naîf pour croire que Chirac ou Giscard (ne parlous même pas de Le Pen) a tout payé de sa poche, voire de celle de ses mili-

**ADMINISTRATION:** 1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 40-65-25-25

place prise par la publicité dans notre société; il n'en faut pas moins chantiers du président, l'Euregarder la réalité en face: on ne rope, les nominations personreviendra pas en arrière. Sanf à jouer les Jocrisse, on doit s'adapter au monde tel qu'il est. Quand, d'un bout à l'autre de la société, la réussite monarchie absolue est bel et bien instaurée. se mesure à l'aune du profit individuel et que disparaît cette « vertu Certes, la légitimité démocracivique» dont parlait Montesquieu, tique du président-monarque est incontestable, mais les la politique ne peut échapper aux problèmes d'argent. Dès lors, il fau-Français ont-ils voté pour que le drait définir quelques règles simples de déontologie, de façon qu'un élu sache ce qu'il ne pent enfreindre sans se condamner. La droite, qui toupouvoir judiciaire ne soit pas totalement indépendent (certaines « affaires » concernant des élus proches du pouvoir ne jours et partout a bénéficié d'accès directs et souterrains aux sources extérieures de financement, peut se croire, ou feindre de se croin sus de ces mesquineries; la gauche, dont les ressources seront toujours plus limitées et plus surveillées, en a le plus grand besoin. Le Monde Mais on ne définira pas ces règles Edité par la SARL le Monde du jeu par des coups médiatiques lourds d'intentions inavouées. Un Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beave-Méry (1944-1969), se faire un nom – et du fric – avec de sensationnelles « révélations » sur le financement de la présidentielle : Jacques Fauvet (1969-1982), André Laurens (1982-1985) Directeur de la rédaction : Daniel Vernet comme par hasard, cet honnête «naîf» n'enquête que sur le tenant Administrateurs délégués : Antoine Griset, Nelly Pierret Rédacteurs en chef : Brumo Frappet, Jacques Amairic, Jean-Merie Colombani, Philippe Herreman, Robert Solé Mitterrand. Que ne s'interrogeait-il aussi sur les concurrents! Voulait-il des noms, des adresses? Il n'avait qu'à dire. Et certaines profusions d'affiches (celles du président actuel ne furent pas, de loin, les plus nom-breuses) méritaient examen. Mais RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE, 75501 PARIS CEDEX 15 Tél: (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 ; Telex 206 806 F non! Il fallait salir le président de la République, c'est beaucoup plus croustillant. ➤ Roger Quilliot, ancien ministre, est seneteur et maire (PS) de Cler-Télécopieur : (1) 49-60-30-10 ; Telex 261311 F MONDSIR

peu moins convaincant, par des formations de la droite note «fascisante»: «le nariementaire au profil plus reschef (...), l'hypernationapectable que celui du Kach. de la gauche et **ALAIN FRACHON** 

Institutions Monarchie absolue par Yves Galland sont instruites que lorsque la A démocratie française est gravement malade, Les citoyens désabusés presse s'en saisit); les Français ont-ils voté pour avoir un Parlement anesthésié comme jamais par le 49-3 ? Les Français ont-ils s'éloignent chaque jour davantage de leur classe politique et du débat public. Notre société en voie de désagrégation est de souhaité un régime sans aucun contre-pouvoir? Les Français



••• Le Monde • Mercredi 21 novembre 1990 3.

## CRISE DU GOLFE

Après l'annonce par Bagdad de l'envoi de nouveaux renforts

## L'Irak disposerait de six cent cinquante mille hommes sur le front du Koweït

L'annonce, lundi 19 novembre, par l'Irak, de l'envoi de deux cent cinquante mille soldats supplémentaires au Koweit, a été dénoncée en marge du sommet de la CSCE par M. Vadim Zagladine, un conseiller de M. Gorbatchev, qui l'a qualifiée de « provocation ». A Washington, M. Richard Boucher, porteparole du département d'Etat, en a conclu que le président Saddam Hussein « ne souhaite réellement pas la paix ».

RAIT LIBRE

narchie absolue

A WARE THE T

and the second of the second

M. Segration .

BAGDAD de notre envoyé spécial

Au lendemain de l'annonce de la libération prochaine de tous les otages, le président Saddam Hussein a décidé de renforcer considérablement le dispositif de l'armée irakienne au Kowelt. L'agence de presse officielle INA a indiqué, lundi 19 novembre, qu'après une réunion avec le ministre de la défense et des principaux chefs militaires, le président avait ordonné l'envoi de sept divisions de l'armée d'active (soit cent mille hommes) dans l'émirat annexé ou aux abords immédiats de celui-ci, afin d'appuyer les troupes s'y trouvant déjà et dont les effectifs sont évalués à quelque quatre cent mille

M. Gorbatchev temporise

Suite de la première page

En fait, pressé de dire si les timent des Soviétiques à propos d'une résolution mentionnant l'usage de la force, le porte-parole : de la Maison Blanche a été aussi radice que nossible. «Nous avons, a explique M. Fitzwater, un accord conceptuel sur le fait que la force ne peut être exchus et que nous devons continuer à examiner ce problème, à parler avec nos alliés, à recueillir plus d'idées [ct] savoir exactement dans quelle direction nous voulons nous engager avant d'entreprendre toute action supplémentaire. » Ce qui laisse supposer qu'il reste bien arriver là, et d'ailleurs, a répété à plusieurs reprises le porte-parole de la Maison Blanche, aucune décision n'a encore été prise « quant à l'opportunité d'introduire une nouvelle résolution devant le Conseil». Comment expliquer alors que le secrétaire d'Etat James Baker parcoure le monde à un rythme d'enfer pour s'entretenir avec presque

M. Bush annule la rencontre prévue avec le roi Hussein

Washington a annulé, à la dernière minute, la rencontre prévue, mardi 20 novembre, à Paris entre le président George Bush et le roi Hussein de Jordanie, qui devait porter sur la crise du Golfe, a indique un porte-parole de la cour jordanienne. Cette rencontre avait été décidée vendredi soir à l'initiative du roi Hussein, a-t-il précisé.

«La nuit dernière, les Américains ont contacté la cour pour demander le report de la rencontre à une date ultérieure. Aucun accord n'a encore été trouvé pour la date d'une nouvelle réunion», a ajonté le porte-parole, sans préciser les raisons de ce report. M. Bush, qui assiste au sommet de la CSCE à Paris, doit ensuite se rendre en Arabie saoudite, dont les rapports avec Amman sont tendus depuis le début de la crise du Golfe. – (Reuter.) saivom un per pius tard. En l'es-pace de vingt-quatre heures, M. Saddam Hussein aura brusque-ment soufflé le chaud et le froid. Avec la décision prèse lundi, il semble n'avoir pas hésité à alimen-ter les réactions très négatives des Occidentaux et notamment des Américains, aussitôt après la révé-lation de la mesure concernant les otages, ce « geste humanitaire », comme disent les officiels à Bagdad, étant interprété comme une fausse concession destinée à occul-ter le refus de Bagdad d'évacuer le Présentés comme une nécessité

cinquante mille réservistes, qui vont être rappelés incessamment,

snivront un peu plus tard. En l'es-

pour faire pièce à l'augmentation des effectifs américains en Arabie saoudite, les renforts annoncés par M. Saddam Hussein sont énormes : un quart de million d'hommes supplémentaires, un accroissement de plus de 50 %. Au total, l'état-major irakien dispose-rait bientôt de six cent cinquante mille militaires sur le front du

> Doutes des spécialistes

Toutefois, devant de tels chiffres, certains spécialistes étrangers én poste à Bagdad émettent de nouveau des doutes sur la réalité de pareilles informations.

tous les membres non permanents du Conseil de sécurité, dans l'es-poir évident d'obtenir un résultat avant que les Etats-Unis cèdent la présidence du Conseil, début décembre, au Yémen?

Si opaque qu'ait pu être ce brie-fing - où, faute d'interprète, les rares propos du porte-parole sovié-tique n'étaient pas traduits, - l'impression qui s'en dégage est bien que les Américains ne sont tou-jours pas parvenus à convaincre les Soviétiques de cesser de tempori-ser on de sortir de l'ambiguité qu'ils cultivent dans leurs déclara-tions publiques. M. Ignatenko a d'ailleurs fait remarquer qu'au cons de leur entretien MM. Bush et Gorbatchev étaient parvenus « à et Gorbatchev étaient parvenus é a la très importante conclusion quetoutes les possibilités n'avaient pas èté épuisées et que les résolutions de l'ONU (c'est-à-dire, si l'on com-prend bien, les résolutions déjà votées) devaient toujours être essayées. Tout n'a pas été fait pour que [ces résolutions] puissent être efficaces ».

De quelque manière qu'on comprenne ces propos, ils représentent, du point de vue américain, un bien maigre résultat, surtout si l'on songe que la rencontre s'est tenue le jour même où M. Saddam Hussein annonçait l'envoi de nouvelles troupes au Koweit.

Avant même leur dîner-entretien, les deux présidents étaient apparos brièvement dévant un petit groupe de journalistes et l'on a assisté au spectacle, désormais classique, d'un Mikhail Gorbat-chev qui tire la couverture à lui, parle d'abondance et répond même à la place de M. Bush en se justifiant d'une plaisanterie que le pré-sident américain fait mine d'apprécier. e C'est plus facile pour moi [de répondre] que pour le président car il souffre du décalage horaire un peu phis que mai »...

Mais quand c'est le numéro un soviétique qui est interrogé et quand on lui demande s'il pré-conise la patience ou la force à l'égard de l'Irak, il évite d'être trop clair: « Nous devons tous faire preuve de patience, mais cela ne veut pas dire que nous allons nous relâcher, battre en retraite. Non, nous allons exiger d'une manière très résolue. J'Une réponse de Normand, mais qui semble tout de même pencher assez nettement du côté de la patience.

... JAN KRAUZE

**EN BREF** 

des affaires étrangères a retiré lundi 19 novembre son accréditation au correspondant du quotidien hongrois Nepszabadsag, M. Csaba Nagy, en Paccusant d'affabulation, pour avoir écrit dans son journal qu'un pétrolier irakien avait décharge du brut à La Havane. La position de Cuba « a été. est et sera de respecter strictement la résolution 661 du Conseil de sécurité» de l'ONU, qui a décidé d'imposer un embargo commercial contre l'Irak, fait remarquer le ministère.-

□ ETATS-UNIS : Un homme s'immole par le feu devant le Capitole. –
Un homme, dont l'identité n'a pas
été révélée, s'est immolé par le feu
lundi 19 novembre, devant le Capi-

CUBA: Un journaliste hongrois tole, siège du Congrès des Etats-Unis, sanctionné. – Le ministère cubain ont annoncé les services des pomont annoncé les services des pom-piers. La victime est décédée sur place de ses brilliures. Aucune indication sur les motifs de son acte n'a été fourcie jusqu'ici par la police. -

> d' Un meurtrier condamné à mort exécuté en Floride. - Robert Raymond Clark, meurtrier d'un homme d'affaires en 1977, a été exécuté hundi matin 19 novembre, sur la chaise électrique du pénitencier de l'Etat de Floride, à Starke. Clark, âgé de quarante-neuf ans, avait force sa victime, sous la menace de son revolver, à lui faire un chèque de 5 000 dollars avant de la tuer. Clark est le quatrième condamné à mort a être exécuté cette année en Floride.

Où les dirigeants irakiens peuvent-ils trouver tant d'hommes dans un pays de dix-sept millions d'habitants, dont un million d'entre eux déjà sont censés être sous les drapeaux? S'agit-il de divisions nouvellement créées on de celles qui sont déployées ailleurs? M. Saddam Hussein peut-il se per-mettre de dégarnir davantage qu'il ne l'a fait la défense de ses frontières avec l'Iran, la Turquie et la Syrie, où le danger peut être grand en cas d'intervention de la coali-tion anti-irakienne? Quelle est l'aptitude au combat de ses troupes

et la qualité de leur équipement? Au sujet de la promesse de libération progressive de l'ensemble des étrangers, retenus en Irak et au Koweit, le ministre de l'information, M. Latif Nassif Al Jassem, a

La France a donné son accord

pour que soit entamée une discus-

sion sur une nouvelle résolution

des Nations unies contre l'Irak,

prévoyant le recours à la force

dans le conflit du Golfe, sans pour

autant préjuger de la conclusion de

ce débat, a indiqué, lundi soir

19 novembre, le porte-parole de

l'Elysée. Selon M. Hubert Védrine,

manquait la veille. Le communiqué, publié dimanche, déclarait que le départ des otages, par groupes successifs, serait étalé, à compter du 25 décembre, sur trois mois, pourvu que rien ne vienne « perturber » entre-temps « le climat de paix».

Cette restriction, assez vague, laissait craindre que l'Irak n'intro-duise là une nouvelle condition inadmissible après avoir soudain abandonné celle posée auparavant : une déclaration préalable de non-agression. L'évacuation des otages ne serait-elle pas susceptible d'être suspendue an moindre prétexte? Par exemple, le vote au Conseil de sécurité d'une résolution autorisant l'e option militaire » afin d'obliger les Ira-

croire M. Jassem, seule une « attaque » ou la « guerre » pourrait remettre en cause l'engagement pris d'une libération complète avant la fin du mois de mars.

> La résignation des otages

Cette précision, plutôt rassu-rante, a ôté un soupçon mais n'a guère modifié l'attitude réservée des otages à l'annonce de leur départ au plus tard dans quatre mois. « Encourageant mais pas de champagne », bougonne un Italien. « On ne va tout de même pas se réjouir, dit-il, parce que le pouvoir irakien va peut-être cessé de commettre un crime. Pourtant, nous avons tous sacrément envic de par-tir. Dire qu'il va falloir encore

La France d'accord pour discuter d'une nouvelle résolution prévoyant le recours à la force

il est trop tôt pour tenir pour acquis, comme l'ont déclaré les accord n'avait encore été trouvé Américains (le Monde du sur le libellé de cette résolution. Il 20 novembre), un accord de la a souligné qu'il n'existait aucun préalable à la discussion sur la France sur un texte prévoyant ce recours à la force, la discussion ne rédaction de la résolution, la seule condition avancée par la France Le porte-parole de la présidence a précisé qu'il n'y avait actuelleétant que l'action des pays engagés face à l'Irak se poursuive dans le ment aucun projet de texte «en cadre du Conseil de sécurité.

je n'y croirai vraiment qu'une fois

Même type de réflexion de la part d'un Irlandais de retour du Koweit: « On ne va pas dire merci. D'autant que cette promesse n'a été faite par Saddam Hussein que pour lui permettre de poursuivre l'essentiel de sa politique, c'est-ù-dire maintenir l'annexion du Koweit et continuer de terroriser la région. En outre, on est échaudé; je n'ai pas confiance. Ce n'est au'une promesse

au pays du mensonge. » En trois mois et demi, les otages ant eu le temps de se concerter et de coordonner leurs réactions ( « il n'y a que ça à faire »): il n'est donc pas étonpant que celles-ci se ressemblent. Quel que soît leur désir de liberté, ils ont pour la plupart le souci de rester « dignes » et de ne pas «faire le jeu» des Irakiens dans leurs déclaration.

Britanniques et Américains n'ignorent pas devoir êtreles derici, M. Bush et M= Thatcher sont tenus pour principaux et presque seuls responsables de l'« agression » contre l'Irak. Chez eux aussi, il n'est question que « d'optimisme mesure » et de « scepticisme ». Bref, un peu plus d'espoir, mais pas du

FRANCIS CORNU

## POUR ETRE "MULTINATIONAL"



es marchés financiers sont les Les marches multiples de l'internation nalisation des stratégies d'investissement et de gestion. Quel établissement financier ne croit pas tenir le monde dans sa salle de marchés?

Le groupe S.G. Warburg, l'un des plus importants établissements financiers et bancaires de la City, a depuis longtemps choisi d'aller au-delà de ses écrans pour opérer directement sur chacun des princiler avec les meilleurs professionnels. En France, il s'est associé en 1987 avec Bacor-Allain pour y développer les trois métiers essentiels de la finance : l'ingénierie financière, l'intermédiation, la gestion.

La stratégie du groupe S.G. Warburg est réellement multinationale: membre de 21 bourses, le groupe, au travers de ses implantations, est chez lui sur tous les grands marchés financiers mondiaux. Sa forte présence domestique, alliée à ses compétences internationales en matière de placement, se concrétise par exemple par le statut de spécialiste de paux marchés financiers et y travail- la dette publique en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon et en Australie.

> Au cœur des grands choix de politique économique, au contact possibilités parrout dans le monde.

direct des investisseurs, des entreprises et des professionnels de chaque pays, le groupe S.G. Warburg procure à travers le monde à tous ses clients un accès direct aux opportunités offertes par chaque marché en matière d'ingénierie financière, d'intermédiation, de gestion.

Parce que le groupe S.G. Warburg a choisi d'être muhinational, ses dients sont chez eux à tout instant sur chacun des grands marchés financiers mondiaux.

Que vous soyez une entreprise, un institutionnel ou un particulier, notre alliance depuis trois ans multiplie vos

## S.G.WARBURG GROUP EN FRANCE

S.G.WARBURG FRANCE Bacot-Allain Bacot-Allain S.G.WARBURG BACOT-ALLAIN Société de Bourse Gestion

65, RUE DE COURCELLES 75008 PARIS



## LA CRISE DU GOLFE

Une déclaration du chef d'état-major des armées françaises

## Le général Schmitt affirme qu'il ne faut pas confondre « autonomie des forces » et « autonomie de décision »

à plusieurs nations participent à une mission commune - défendre l'Arable saoudite ou assurer un embargo efficace, - il faut des explique le général Maurice Schmitt, chef d'état-major des armées, dans un entretien publié dans le dernier numéro de Terre Magazine, le mensuel édité par l'état-major de l'armée de terre. Considérant qu'il ne s'agit pas tant d'« autonomie des forces » que d'« autonomie de décision », le général Schmitt ajoute à propos de ces structures de coordination : « Elles existent et nous en

faisons partie. » «Il serait stupide, au nom d'une volonté d'autonomie, de ne pas recourir à des facilités locales, logistiques par exemple, explique le chef d'état-major. L'essentiel est de conserver notre autonomie de décision. Nos forces sont au service d'une politique nationale décidée par le chef de l'Etat. Nous devons garder la maîtrise absolue de notre participation à cette crise. Cela n'exclut pas, bien au

contraire, la coopération avec les autorités militaires des pays hôtes, d'abord, et avec les forces alliées. ensuite. » Le général Schmitt cite, parmi les secteurs où cette coordination se traduit déjà concrètement dans le Golfe, le contrôle aérien, la défense aérienne et la défense sol-air.

D'autre part, le chef d'état-major des armées estime « normal »

la marine marchande, pour l'acheminement de la logistique. « Si j'estime qu'il faut augmenter un peu nos moyens de transport tactique spécifiquement militaires, ajoute le général Schmitt, je pense aussi qu'il serait absurde de consommer des milliards pour se doter d'avions et de navires qui ne: serviraient au'épisodiquement et dont la collectivité nationale dis-

## Nouvelle inspection des installations nucléaires irakiennes par l'AIEA

année, des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne (Autriche) se sont rendus en Irak pour contrôler certaines installations nucléaires et les matières sissiles qui s'y tronvent, Au cours de cette mission, qui doit s'achever le 22 novembre, les deux représentants de l'AIEA inspecte ront en particulier les réacteurs de recherche que possède l'Irak.

Le contrôle sur ces installations sera double : d'une part s'assurer que les quelques kilos d'uranium très enrichi qui alimentent ces éacteurs sont toujours en place et

Pour la deuxième fois cette de l'autre déterminer si ces installations ne servent pas à produire en petites quantités du plutonium par irradiation d'uranium appau-vri.

> chez les experts de voir l'Irak, pourtant signataire du TNP depuis le 29 octobre 1969, se doter d'un armement nucléaire pour lequel Bagdad prospecte depuis des années auprès des firmes spécialisées occidentales. Mais, selon les spécialistes, l'Irak ne pourra pas disposer d'un tel embryon d'arse-nal nucléaire avant cinq à dix ans.

Après avoir été reçu par M. Saddam Hussein

## M. Le Pen affirme qu'il repartira avec un « certain nombre » d' Européens

Arrivé à Begdad dans la nuit de dimanche à lundi, à la tête d'une dimanche à lundi, à la tête d'une délégation du groupe des Droites européennes au Parlement de Strasbourg, M. Jean-Marie Le Pen, ainvité du gouvernement irakien», a eu, lundi 19 novembre, dès la mijournée, un long entretien (deux heures) avec le président Saddam Hussein. Aussitôt – et bien que son entourage ait précisé auparavant qu'il « n'était pas venu pour ça», – M. Le Pen a reçu l'assurance de pouvoir repartir jeudi avec « un certain voir repartir jeudi avec « un certain nombre » d'otages « européens ».

Combien de personnes? Le prési-dent du Front national ne peut encore le dise. « Mais vous serez sur-pris », prévient-il. De quels pays? « Probablement de toutes les nationalités européennes », indique-t-il, avant d'ajouter qu'au retour son avion, avec ses protégés à bord, se posera « en France dans un endroit très symwen riance auss un enarou ves symbolique... ». Après avoir entretenu le mystère et ménagé ses effets, M. Le Pen confiera qu'il s'agit tout simplement de Strasbourg.

Les choses n'ont donc pour lui pes traîné. Si la France en général a bénéficié de la part de l'Irak d'un traitement de faveur, M. Le Pen en particulier est manifestement accueilli avec une grande prévenance par les autorités de Bagdad. Quand

dais, par exemple, attendent depuis des jours - voire des semaines - une hypothétique autorisation de sortie pour un de leurs compatriotes, M. Le Pen, lui, obtient immédiatement un

Les otages français ayant déjà été libérés, le président du Front national – on ne peut plus «Européen» à Bagdad – estime être porteur d'un «message» adressé à la Communauté et à son Parlement par le chef de l'Ebat irakien. M. Le Pen tient sa revanche, car il continue de reproduct y vivement au sonvernement revanche, car il continue de repro-cher vivement au gouvernement français d'avoir, fin octobre, exerce des pressions sur les Irakiens pour l'empêcher de venir assister au départ des otages français, événe-ment dans lequel il estime toujours avoir joué aun rôle non négligeable».

M. Le Pen ne lésine pas dans l'ex-pression de sa considération pour M. Saddam Hussein. Il déclare avoir M. Saddam Hussein, Il declare avoir été très frappé par le « calme» et la « certitude » du président irakien, qui, selon lui, démontre « un souhait évident de paix et de dialogue ». Sans pour autant avoir recours au terme d'« invités » que veulent imposer les Irakiens, M. Le Pen s'évertue à ne per millione le mot et extense. pas utiliser le mot « otages ».

S'il juge « regrettable et condamna-ble » l'invasion du Koweil, il n'admet pas l'exigence d'une « reddition inconditionnelle » formulée, d'après lui, par les Occidentaux. Il espète militaire de la France et le rétablissement de « relations privilégiées » entre Paris et Bagdad, l'irak étant oujours, précise-t-il, un « pays ami de la France».

M. Le Pen l'européen redevient sur ce, très «national» et tout à fait lui-même. Il explose quand on lui rappelle que sa démarche actuelle est séverement critiquée dans la classe politique française: « C'est un ensemble de pourris qui se débat dans les affaires de fausses factures....»

☐ M. Jean-Jack Queyranne : «Le Pen resene avec l'esprit collabo ». - Le porte-parole du PS, M. Jean-Jack Queyranne, a estimé, lundi 19 novembre, à propos du voyage du président du Front national à Bagdad : « Le Pen renoue avec l'esprit collabo de l'extrême-dròite. Ce voyage est indigne et sera jugé sévèrement par l'opinion publique. Le Pen et Saddam Hussein ont tout pour s'entendre : un soutien commun pour les dictatures, même de la force : ce sont les mêmes h

révélé être un «buildozer avec un

de l'Etat, M- Miriam Ben Porat,

haut fonctionnaire unanimement

respectée et agissant comme le

ferait un magistrat de la Cour des

comptes à Paris; qui n'ait stigma-

tisé l'immobilisme du gouverne-

ment Shamir face à l'immigration. Il

y a bien un ministre de l'Intégration,

Peretz, mais il n'est pes préoccupé

par le basse intendance. S'il s'est

rendu cette semaine à Moscou,

c'est avec d'autres soucis en tête

et pour tirer, publiquement, la son-

nette d'alarme : selon lui, près de

30 % des candidats soviétiques à

l'immigration en Israel ne seralent

pas vraiment juifs - du moins ne le

seraient pas selon le canon du

judaïsme orthodoxe - et devraient

0.00

2000

400

S. 15 .

(a.e. 10)

 $2.0 \pm 10$ 

9.5 %

## Appelez le

01/47 42 78 57.

Et Vienne vous

fera une scène.



Votre journal «Vienne -Scènes d'hiver 1990/91» vous est livré gratuitement à votre domicile. Avec sa musique et son théâtre, ses fêtes et ses expositions - et le tout nouveau musical produit par Peter Weck.

Vienne, cet hiver, ne laissera personne froid. Qu'on se le dise...

Votre numéro des «Scènes d'hiver» vous attend aux bureaux de l'Austrian Airlines et à l'Office National Autrichien de Tourisme de Paris.

PROCHE-ORIENT

## Les « gaffes » de M. Shamir sur l'installation des immigrés soviétiques

Le moment était mai choisi. Alors qu'israël supplie les Etats-Unis de lui accorder un appui financier d'urgence pour accueillir la vague d'immigrants juifs soviéti-ques, M. Itzhak Shamir s'est lancé dans una de ses tirades idéologiques, qui ont le don d'exaspérer Washington. S'adressant au début de la semaine à un groupe de vieux compagnens du Likoud, le premier ministre a rappelé que l'idéal du parti était de conserver un Israël s'étendant « de la mer au Jourdain», c'est-à-dire comprenant la Cisiordanie, « pour les futures générations et pour la grande allya» (vague d'immigration en Israel). La première partie de la formule est parfaitement conforme à la «ligne» de la droite nationaliste. La seconde fait problème puisqu'elle laisse entendre, à nouveau, que le secret espoir du Likoud est bel et bien d'installer les juifs soviétiques dans les territoires occupés.

Déjà, le 14 janvier demier, M. Shamir aveit soulevé un tollé en déclarant qu'il fallait garder un « grand israel pour la grande immigration» des juifs soviétiques; unous avons besoin d'espace pour héberger ces gens», avait dit le premier ministre. Autant de propos et de formules qui, dans la bouche de M. Shamir, paraissent pour le moins contradictoires avec la ligne officielle du gouvernement, qui est de marteler – à l'intention des Etats-Unis – que la politique d'Israël

occupés de Cisjordanie et de Gaza - où, pour l'instant, ils ne vont

L'Egypte a protesté, les Etats-Unis ont demandé des explications, et l'opposition travailliste a dénoncé «le bavardage irresponsa-ble du premier ministre, qui fait du tort au peuple juif et à israel». Sens doute pour corriger une « gaffe » M. Shamir a tenu à répéter que la politique du gouvernement n'avai pas changé, et ses porte-parole ont fait de même. M. Shamir sait blen que les États-Unis n'entendent aider Israël à loger les nouveaux immigrants que si cette aide ne sert pas à financer la colonisation des territoires occupés. Or le temps presse pour le gouvernement de la droite et des partis religieux. En octobre, plus de vingt mille juifs sont venus d'URSS - record d'immigration absolu depuis la fondation de l'Etat. - autant sont prévus pour le mois de novembre, et l'année s'achèvera avec plus de cent mille nouveaux immigrants.

Pour l'heure, les autorités font face, installant les «Russes» dans les hôtels, les centres d'intégration, ou encore à trois familles par appartement encore disponible. ais au rythme actuel de l'immiora tion, on parle déjà de devoir aménager des camos de l'armée en dortoir, voire de dresser des tentes dans des « campings » spéciaux. Pour financer un programme de construction de plusieurs dizaines

n'est pas d'installer les nouveaux de millers de logements, le gouver-immigrants dans les territoires nement de M. Shamir veut contracter un emprunt de 400 millions de dollars auprès de banques améri-caines et, pour avoir de meilleures conditions de prêt, il entend solliciamericain. Las, le gouvernement eméricain - déjà mai disposé à l'égard de M. Shamir - traîne les pieda depuis de longs mois, précisément parce qu'il soupconne que son appui pourrait être détourné et servir à financer la colonisation des

## « Faillite historique»

Le dossier du gouvernement Likoud a pris un peu plus mauvais allure encore la semaine passée avec les révélations du journal Davar. Le quotidien travailliste ennoncait que l'entourage de M, Ariel Sharon, ministre du logement et tout spécialement chargé de la vague d'immigration, avait discretement fait installer qualque deux cents caravanes dans quatre dant du Goush Emounim de « bloc de la foi», la droite religieuse ultranationalista). Comme s'il s'agissait, dit le journal, de commencer à préparer quasi ciandestinement une infrastructure pour les juifs soviétiques en Cisjordanie.

Les jours à venir seront Importants. Une délégation du gouverne-ment américain est attendue à Jérusalem pour tenter de régler enfin la cuestion de la garantie sur

qu'on soit à la veille d'une opéra

L'affaire va bien au-delà de cette première transaction. Très vite, le gouvernement voudrait pouvoit étendre cette garantie à des prêts d'un montant de plus de 1 millierd de dollars. Le ministre des finances, M. Itzhak Model, doit pertir en tournée aux Etats-Unis pour tenter de convaincre les banques américaines. C'est une mission d'urgence. Si la vaoue d'immigration se poursuit à ce rythme dans les années à venir, les besoins seront énormes. Or, d'ores et déjà, l'opposition travelliste, la presse et les spécialistes accusent le gouvernement Shemir de n'être nulk mobilisé et de présider ainsi à une efailite historique» dans le domaine de l'immigration. Du fait de querelles incessantes entre M. Sharon et M. Modal, le programme de construction serait en retard; les perspectives d'emploi, à court terms, ne seraient pas meilleures. Dans cette affaire, dit la presse, M. Modal s'est montré plus excentrique qu'efficace et M. Sha-

Un officier israelien et quatre Palestiniens tués dans le sud du Liban. - Un officier israélien et quatre membres d'un commando palestinien ont été tnés, dans la nuit du landi 19 au mardi 20 novembre, dans le nord de la «zone de sécurité» créée par Israel dans le sud du Liban, a-t-on indiqué de sources mili-

taires israéliennes.

donc être refoulés. **ALAIN FRACHON** L'accrochage s'est produit lors-

qu'une unité israélienne, qui menait une opération contre des objectifs palestiniens dans ce secteur, a repéré un commando de e terroristes ». Au cours d'un échange de tirs, un lieutenant israélien a été mortellement blessé, tandis que quatre membres du commando trouvaient la mort. - (AFP.)

## LIBAN

## Les Forces libanaises entravent la réalisation du Grand Beyrouth

de notre correspondant

La réalisation du grand beyrouth, solennellement annoncée pour le 19 novembre à minuit, est en suspens. les forces libanaises (fl., milice chrétienne), qui avaient à maintes reprises approuvé la bant la capitale et ses environs où les milices abandonneraient le pou-voir à l'etat libanais sons l'om-brelle syrienne, ont bloque le processus, alors que les milices concurrentes (amal, hezbollah, psp)

Le chef des FL, M. Samir Geagea, de concert avec le Parti phalangiste de M. Georges Saadé, s'en explique en affirmant qu'il ne saurait accepter de livrer Achrafieh pour que, sous couvert de restaura-tion de la légalité, s'y incrustent d'autres milices, pour lui enne-mies, hobeikiste et PSNS, comme cela s'est passé au Metn, après l'éviction du général Aonn, il y a plus d'un mois.

Il pose, avant de restituer l'enclave de Beyrouth-est, quatre conditions, dont trois concernent Metn, lequel fait partie, au demen-rant, du Grand Beyrouth. La qua-trième a trait à la composition de l'armée libanaise qui se déploiera à Achrafich. « Nous ne voulons pas d'un Grand Beyrouth de pacotille », fait valoir M. Geagea.

Face à cette entrave de dernière minute qui bloque « son » Grand Beyrouth, le président Elias Hraoui, s'est rendu, sans perdre de temps, à Damas, se faire confirmer ostensiblement l'appui - militaire si nécessaire - du président Assad. Cela ne signifie pas pour autant

tion de force pour déloger les FL de Beyrouth-est, analogue à celle du 13 octobre qui élimina le général Aoun . D'une part. Geagea, pour la milice, et M. Saadé, pour le Parti, continuent de réitérer leur ion au Grand Beyrouth, soulignant « qu'il se fera ». D'autre part, les FL, qui n'avaient déjà pas les moyens de s'opposer militairement à l'armée syrienne dans leur petite enclave d'Achrafieh, en ont encore moins, puisqu'elles ont effectivement retiré, au cours des derniers jours, une grande partie, sinon la totalité, de leurs armements lourds. Enfin, dans l'autre camp, si l'on hausse le ton, on est loin d'être au point de rupture, et le précédent Aoun, qui faisait suite à des mois de vaines tractations,

n'est pas, à ce stade, comparable.

LUCIEN GEORGE

IRAN : selon un rapport de l'ONU

## Le nombre d'exécutions capitales reste élevé

L'Iran islamique est le théâtre de fréquentes violations des droits de l'homme, estime le rapporteur spécial de l'ONU sur ce sujet, M. Rey-naldo Galindo Pohl, dans son rap-port à l'assemblée générale des Nations unies, publié lundi 19 novembre. « Des violations fréquentes des droits de l'homme se pro-duisent (en Iran) et les mesures préventives et de redressement prises par les autorités (traniennes) n'ont pas suffi à y mettre un terme», écrit M. Galindo.

Après un premier séjour au cours de l'automne 1989, M. Galindo a pu retourner du 9 octobre au 15 octobre en liran, où il a rencontré des membres du gouvernement et de difféliers. Dans son rapport, M. Galindo considère d'une façon générale qu'en bonne fran « l'exercice du droit à une opinion différente ne semble pas possible (AFP.)

sociale et politique et des garanties suffisantes de sécurité puridique.»

M. Galindo souligne notamment que le nombre d'exécutions capitales en Iran reste élevé (113 selon des données officielles depuis le nouvel an iranien - 21 mars - jusqu'à son séjour sur place). Il indique à ce propos que, selon des informations de source étrangère, ce chiffre serait considérablement plus élevé. Il note ment l'absence d'avocat dans les ffaires jugées par les tribunaux révolutionnaires, la difficulté de rendre public ces procès, particulièrement quand ils se déroulent dans l'enceinte même des prisons. M. Galindo se montre en outre sceptique sur les aveux effectués à la télévision qui, selon ini, « ne contribuent pas à la mais plutôt la compromettent (...). -





d'otages

Saider Hawin

PERSONAL LANDS

THE WAY

First Jener W

Ma Reserve

Section of the

All the second

Santage Property Care

g water 2 and

A MANUSER OF S

pu'il repartira e » d'Européens

qu'un desengagement

Bagdad, l'Irak étan percent-il, un a pays and

M. Le Pen Teuropéen redevien

française : « C'est M in priurre que se dibat den

M. Jeun-Jack (Deryranne : ele fin

water are l'esprit collabo ». - L

The second of the second

War to reside disentative State

A Company of the Comp

ALAIN FRANKI

And the second s

1 20 to 40 5250

to the fattonals of tout a fair il explose quand on bi

Cela fait trois semaines qu'ils mas-sent des chars le long de la froutière irakienne. Mais, pas plus que d'au-tres, les diplomates n'avaient préva que les Irakiens pousseraient jusqu'à Koweit. Et même au-delà.

Souvenirs

Kowelt. El même au-delà.

Ce jeudi, à 5 h 30. Faustin Felgines quitte l'hôtel Holiday Inn en compagnie de Christophe Jouffie. Le jeune technicien ardéchois est arrivé la veille. Trois mois plus tard, il refusera de trantez en France, comptable d'une a dette movale » envers les Britanniques qui l'ont caché pendant une rafle. Les deux hommes prennent la route de Jahra, près de la frontière trakienne, où la CEGELEC possède un chantier de distribution possède un chantier de distribution d'électricité. Fanstin Feigines entend un bruit sourd qu'il n'aime pas. « Cela me rappelle l'Algèrie. »

Faustin Felgines, cinquante et un ans, a travaillé sur le site d'Osicak, le réacteur nucléaire détruit en 1981 par les Israéliens. En 1987, en pleine crise tchadienne, il était en Libye, à Seba, une sorte d'otage déjà, et il n'a pu partir que lorsque les Libyens ont bien voulu lui rendre son passeport.

Un retour

combatif Depuis leur retour, les exotages ne sont pas restés inactifs. Tous sont rentrés avec « dix mètres de lettres » à téléphonent au Japon, alertent les gouvernements sur l'état de santé d'un camarade américain ou font pression sur RH pour que la station continue à diffuser des messages à desti-nation des otages. Un chef d'entreprise s'ast aussi rendu à Londres pour essayer de prévenir une Américaine que son mari s'opposait à ce qu'elle profite de l'affre de Saddam Hussein de venir-le voir à Bagdad. Tous doivent,

d'autre part, être interrogés par la DST.

Un groupe de vingt six anciens des sites stratégiques 17 novembre pour un dîner à Paris. En liaison avec le Comité de soutien aux familles d'otages, créé fin août, ils tentent de mettre sur pied une Journée de solidarité internationale qui aurait lieu le 2 décembre, notamment en France, en Angleterre, en Italie et aux Etats-Unis.

Les ex-otages sont revenus très combatifs. En réponse à la demande de plusieurs d'entre eux, les avocats du comité, Mª Jacques Miquel et Yves-Eric Massiani, étudient la possibilité d'engager deux procédures judiciaires contre les officiers responsables des lieux de détention et contre l'Etat irakien, l'une au plan pénal, l'aure au pian civil. Une plainte contre X avec partie civile pourrait être déposée pour « arrestation et séquestration de personnes». En l'absence de juridiction inter-nationale compétente pour juger un chef d'Etat, les avo-cats déposeraient catte français, en se fondant sur l'article 689-1 du code de procédure pénale qui prévoit qu'un étranger peut être jugé en France lorsque la victime est de nationalité française.

Sur le plan civil, le comité. envisage d'engager une pro-cédure visant à obtenir répara-tion des préjudices matériels et moraux subis par les otages. Les avocats étudient la possibilité de demander; dans ce cadre, la saisie des avoirs Irakiens en France, gelés par le gouvernement au début de la crise.

Certe dernière procédure aurait l'avantage d'indemniser également les Français rési-dant au Kowent qui étaient en vacances au moment de l'invasion. Ceux-ci, qui ont souvent perdu l'essentiel de leurs biens, n'ont pas été inclus dans le dispositif d'assistance prévu par le gouvernement pour les otages (le Monde du 1= décembre)

Sur un tout autre plan, quel-ques-uns se plaignent, enfin, de ne pas pouvoir se procurer une liste complète de leurs companiores otages. Depuis le début de la crise, le Quai d'Orsay n'a jamais publié une

Le climat, depuis quelques semaines, est devenu amalains. Il y a déjà huit jours qu'il à fait stocker deux

Faustin Felgines craignait « un pilonnage vers le nord». Le le août encore, sur la route de Jahra, il a croisé quatre ou cinq porte-chars chargés de containers marqués explosifis. Ce matin du 2 août, la route est encombrée de militaires koweltiens. Officiers et soldats étaient rentrés comme d'habitude domir ches aux le tentre désenté. domir chez enx. Ils tentent désespérément de régigner leurs bases, en voiture et même à vélo. Certains sont tombés nez à nez avec les colonnes trakiennes qui s'avancest. Ils ont fait demi-tour après avoir été seulement désarmés. Très vite, les poubelles de Koweit resorseront poubelles de Koweit regorgeront d'uniformes koweitiens.

Ce jequi à l'aube, Patrick Moniotte croit entendre une manifestation. Devant le Sheraton, dans les quartiers ouest, des militaires à drapeaux rouges font descendre les passagers des autobus. Le gardien de l'hôtel a été tué. Les combats se propagnet autour du ministère de le longent autour du ministère de la défense. Les soldats montent une DCA sur le toit. Ils rassemblent les clients dans le hall, en rang par deux, puis dans la rue aux côtés des civils koweltiens. Ils sont un millier, ass par terre pendant trois heures. Deux automitrailleuses tirent au-dessus de leurs têtes. Plus tard, Patrick Moniotte dira qu'il a non seulement servi de «bouclier humain» en Irak, mais aussi de «sac de sable» au Kowelt, et cela dès le 2 août.

Rowert, et ceta ces se 2 aout.

Patrick Moniotte, quarante-denx ans, est le directeur général des Parfums Caron. Il est arrivé du Japon la veille, après escale à Hongkong et à Delhi. A 10 heures, il profits d'une rébellion des «sacs de sable» égyptiens pour regagner sa chambre. Tout de suite, il renseigne l'ambessade de France: «On a su passer deux cent dix chars irakiens.» Il pread les



sants de ne pas bouger. « Ils seroni partis dans quarante-huit heures. »
Les étrangers ne se sentent pas concernés. C'est un conflit entre Arabes, une « révolution de palais ».
La guerre, qui plus est, «ce n'est pas notre culture». Les frontières ne seront fermées qu'une semante plus tard. Mais l'Arabie saoudite exigenit un visa. « Et nous sommes des eens

des balles perdues Trois mois après, le 29 octobre, les Français quitterent une ville morte, encombrée de carcasses de voltures ncendiées. Les commerces sont fermés. Les chiens errent par bandes. Les poubeiles brûlent au hasard des trottoirs puisque sul Sri-Lankais ne vient plus les ramasser. Aux carre-fours, certains, montés sur des camions immatriculés en Jordanie et pilotés par des Pelestiniens, propo-sent des tomates, au mépris de l'em-bargo. Des tomates de plus en plus pourries, vendues de plus en plus cher, revendues au marché noir.

Ils laisseront une ville pleine de soldats toujours « en route et en déroute ». Quadrillée par l'armée régulière italienne, en beret rouge, et

papiers d'identité irakiens. Où les youyous de protestation qui montaient le soir des terrasses se sont tris. Où la résistance koweltienne ne fait

plus entendre que le «chant du

Ils abandonneront plus d'un millier de camarades de captivité (2). Des Américains ou des Anglais qui vivent dans la crainte d'être dénoncés par leur propriétaire koweitien ou par un voisin palestinien, lesquels dues qu'on entend encore chaquer de temps en temps. Des résistants, eux anssi, ravitaillés ici ou là par un ancien client koweltien, un voisin gine syrienne. Des Occidentaux qui refusent de «se rendre à Bagdad». E qui sonhaitent, selon les Français, one intervention contre l'Irak. Car, pour «ceux du Koweit», cette drôle de guerre a depuis longtemps com-**CORINE LESNES** 

Prochain article: De site en site...

dix chars irakiens.» Il pread les informations sur CNN. Lui aussi passe que celà ne va pas durer.

L'ambassade conscille à ses ressoris
d'école et les feux rouges. Une ville ques et de six cents à sept cents Américains. EBELBOUTIQUE 2: place Vendôme Bijoux Alessandra Gradt, en exclusivité dans les Boutiques EBEL. Montre Voyager.

# TERRE DANGER?

••• Le Monde • Mercredi 21 novembre 1990 5

A en croire certaines campagnes, les pires cataclysmes menacent notre planète. La pollution provoquant le réchauffement du climat, les glaces polaires vont fondre et une bonne partie de nos territoires les plus riches seront inondés. La couche d'ozone ayant disparu par notre faute, les rayons ultraviolets du Soleil provoqueront des millions de cancers nouveaux. Suite à la destruction de la forêt amazonienne, le taux du gaz carbonique contenu dans l'atmosphère va

grimper de façon catastrophique.

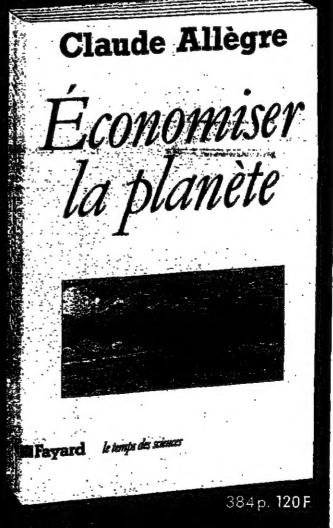

Mais voici qu'un grand scientifique, Claude Allègre, spécialiste des sciences de la Terre, répond aux prophètes de malheur... Avec beaucoup d'objectivité, il s'efforce de dissiper les fausses craintes. Il souligne aussi d'autres dangers, moins médiatisés mais bien plus redoutables à long terme, comme l'érosion des sols. Pour ce chercheur, il est urgent d'agir. Mais pas n'importe comment! Michel Leclercy, Paris Match

FAYARD

Le décompte des voix, mardi 20 novembre, dans la salle de réunion n° 12 des Communes, sera l'heure de vérité pour M- Thatcher, Le résultat du vote des 372 députés conservateurs, qui devraît être connu en début de soirée, permettra de dire si la Dame de fer est toujours leur leader (donc premier ministre), si elle ne l'est plus; ou encore si un second tour, le 27 novembre, est nécessaire.

LONDRES

de notre correspondant

Faisant bonne figure dans la tempête, M= Thatcher a voulu don-ner l'impression qu'il ne s'agissait que d'une péripétie. «Je n'en suis pas encore à écrire mes mémoires. Je crois sincèrement que je serai encore au 10, Downing Street, à la fin de cette semaine, et un peu davantage encore », a-t-elle déclaré, lundi 19 novembre, à Paris. Mais la fin de cette courte et extraordinaire campagne montre un certain affolement de l'intéressée, qui n'a plus toujours les bons réflexes.

M= Thatcher a commis l'erreur de se montrer nettement plus agres-sive que son unique «challenger»,



«C'est gentil de nous demande notre avis pour une fois... » (The Times du 20 novembre)

l'ancien ministre de la défense M. Michael Heseltine. Ce dernier s'est refusé jusqu'au bout à s'en de fer, répétant au contraire sur tous les tons que c'est précisément pour sauvegarder l'héritage thatchérien des années 80 qu'il se présente con-

Refusant de faire dans la dentelle, Me Thatcher l'a accusé de nourrir un amour aussi secret que coupable pour le « socialisme » houni. C'était un peu gros visant un milliardaire, qui a bâti sa fortune lui-même et a été son ministre sous divers emplois pendant sept ans. M. Heseltine a eu beau jeu de répliquer que les innom-brables associations locales conservatrices qui l'ont invité à parler devant elles ces dernières années n'avaient nullement l'impression d'avoir affaire à un « socialiste ».

M≈ Thatcher ne cesse de répliquer aux accusations d'autoritarisme, indiquant qu'elle est fidèle à la tradition britannique de travail collectif au sein du cabinet. Là-dessus, elle ne trouve rien de mieux que d'annoncer ex abrupto, sans consul-ter aucun de ses ministres, qu'elle envisage de lancer un référendum sur l'union monétaire européenne. L'entourage de M. Heseltine a aus-sitôt retrouvé et fait circuler une déclaration devant les Communes datant du référendum de 1975 sur la CEE, dans laquelle Me Thatcher affirme que «le référendum est l'arme des dictateurs et des démago-

bra.

avec lui.

« J'ai deux nouvelles, une

bonne et une mauvaise : la bonne, c'est que la mère de Lénine est vivante. La mauvaise,

c'est qu'elle est enceinte. » Celle-là, il a beau la répéter

depuis que « Genscher » (le minis-

tre allemand des affaires étran-gères) la lui a racontée, elle le fait

toujours rire. Et il rigole, le candi-

dat Lech Waless, et les millers

de Polonais massés dans une grande salle de l'usine de trac-

teurs Uraus, ce samedi

17 novembre, rient de bon cœur

Dehors, il pleut à verse sur cette sinistre banlieue de Varso-vie, et tout à l'heure, en partant,

il faudra patauger dens les mares

que laisse toujours la pluie sur les

ment méconnu les techniques

d'évacuation d'eau. Pour l'ins-

tant, l'anacdote de Genscher a

permis à Lech Walesa de sur-

monter sans encombre un temps

mort dans son meeting, dû à la

mauvaise installation des micros

pour les questions du public. Les meetings, il connaît. Cela fait des

semaines qu'il mène la Pologne

tambour battant de meeting en

meeting, et den qu'aujourd'hui, à hult jours de l'élection présiden-

tielle, il en tient deux à Varsovie : Ureus le matin, l'École polytech-

Moins de six mois après une

écrasante défaite électorale, la

junte militaire a réduit au silence

toute représentation civile en Bir-

manie. La Ligue nationale pour la démocratie (LNO) de M- Aung Suu

Kyi avait obtenu plus de 80 % des

suffrages aux élections législatives

du 27 mai. La plupart de ses diri-

geants sont sous les verrous ou

en résidence surveillée. La hiérar-

chie bouddhiste z été, à son tour,

brutalement mise au pas. Non seu-lement le Parlement élu en mai de

façon bien étrange s'a pas pu se

réunir mais la junte militaire a

obtenu des demiers élus en

liberté, le 11 novembre, qu'ils

renoncent à réciamer de former un

gouvernement jusqu'à la promul-gation d'une nouvelle Constitution.

Le Parlement ne pourra donc

même pas se réunir en Assemblée constituente. Un projet de Consti-

tution, le cas échéant, sera rédigé

par une « convention » représen-

ant les 135 nationalités de Birma-

nie. Une fois le texte approuvé par

la junte militaire, qui a repris bru-

talement le pouvoir en septembre

nique l'après-midi.

Un pays réduit

au silence

routes, car le socialisme a résolu-

L'Europe a été au centre de cette L'Europe a été au centre de cette campagne, et il apparaît de plus en plus que M<sup>ac</sup> Thatcher est minoritaire au sein de son propre parti dans son refus passionné de l'objectif d'une monnaie unique européenne. Ce ne sont pas tant d'ailleurs les raisons qu'elle avance que la passion même qu'elle déplois la passion même qu'elle déploie dans cette affaire qui provoque un malaise chez les conservateurs. La lecture attentive de ses propos et de ceux de ses deux principaux minis-tres, MM. Douglas Hurd (affaires étrangères) et John Major (finances), montrent que ces derniers sont, sur le fond, et malgré la fidélité qu'ils proclament à l'égard de leur patronne, plus proches sur ce sujet de M. Heseltine que de cette der-

Le «challenger» a d'autre part touché deux points sensibles. Il a dit clairement que la Poll Tax, l'impôt local instauré en avril dernier, égal pour tous, riches ou pauvres, était injuste et devait être revu. Il ne pouvait combler davantage les nombreux députés conservateurs qui craignent de perdre leurs sièges lors des prochaines élections en raison de cet impôt, peut-être le plus impo-pulaire de toute l'histoire du pays. M. Heseltine a d'autre part indiqué qu'il était favorable à une intervention de l'Etat dans certains secteurs industriels, lorsque cela est néces saire et comme, a-t-il répété, cela se pratique couramment en France ou au Japon. L'opinion, nettement moins dogmatique à ce sujet que M= Thatcher, semble prête à le sui-

Le collège électoral est formé par les 372 députés conservateurs. Il faut 187 voix pour obtenir la majo-rité mais Me Thatcher doit en recueillir 214 pour l'emporter dès le premier tour. Il suffit en revanche à M. Heseltine de passer la barre des 159 voix pour provoquer un second tour, lequel aurait lieu alors à la majorité simple. Les spécialistes de droit constitutionnel font remarquer enfin que rien n'oblige Mme Thatcher à démissionner de son poste de premier ministre si elle est battue. Rien si ce n'est la tradition (qui n'est d'ailleurs pas absolue au cours des deux derniers siècles) et surtout la pression de l'opinion...

DOMINIQUE DHOMBRES

## DANEMARK

## Les sociaux-démocrates ont remporté les élections aux îles Féroé

de notre correspondente

Les électeurs des îles Féroé (48 000 habitants), qui jouissent, depuis 1948, d'un statut d'autonomie à l'intérieur du royaume de Danemark, ont voté, samedi 17 novembre, pour renouveler leur parlement local, le Lagting. Ce scrutin anticipé a été marqué par un retour en force des sociaux-démocrates, favorables au maintien de relations solides avec Copenhague. Avec 27,4 % des suffrages exprimés et 10 sièges (+ 3), ils devraient reprendre le pouvoir, en coopération avec d'autres formations.

Les trois partis de la coalition, qui n'avaient pas grand-chose en commun pour s'entendre, ont tous perdu du terrain. Les républicains (extrême gauche) passent de six à quatre mandats; le Rassemblement populaire (droite nationaliste) perd un siège et n'en a plus que sept. Ces deux formations souhaitent un relâchement des liens avec la métro-pole, alors que leur partenaire le Parti de l'union (centre), qui désire tout le contraire, se retrouve avec six mandats (- 1)). La coalition avait démissionné, il y a quelques semaines, à la suite d'un désaccord mineur portant sur les crédits de la voirie. En fait, le mal était plus pro-fond : les trois partis étaient incapa-

bles de faire face à la crise économi que très grave qui frappe l'archipel. La tâche la plus urgente du nouveau gouvernement sera d'achever les négociations entamées avec Bruxelles depuis des mois, en vue de la conclusion d'un accord commercial. Les Féroé, en effet, de peur de voir leurs eaux territoriales envahies par les pêcheurs de la Communauté,

ont choisi de rester en dehars de CAMILLE OLSEN

## A Berlin

## Un chagrin d'amour aussi lourd qu'un char

Un char soviétique a, pandant trois heures, lundi 19 novembre, sittonné à l'aube les rues de Berlin à 60 kilomètres à l'heure sans que rien ni personne puisse l'arrêter. Le char a ren-versé un véhicule de l'armée rouge qui tentait de lui berrer la route ainsi que deux voitures de la police allemandes. Finalement, un sous-officier soviétique est parvenu à seuter sur le blindé qui roulait à toute allure et a réussi, non sans difficulté,

contraindre le pilote à s'arrêter en l'aveuglant grâce à une couverture jetée sur la tou-

Vladimir Alexeievitch Griyorenko, un Ukrainien de vingt ans, a été appréhendé. Il avait quitté la base soviétique de Potsdam et s'était lancé sur les routes pour noyer son chagrin. La veille au soir, Vladimir avait reçu une lettre de sa fiancée lui annonçant la rupture. - (AFP.)

## POLOGNE: la campagne présidentielle

## Lech Walesa, tambour battant...

C'est réglé comme du papier à A moins d'une semaine de l'élection présidentielle en musique. Une heure avant, les gens sont déjà là, avertis par des Pologne, le leader de Solidarité, affiches, hommes et femmes de M. Lech Walesa, est en tête la Pologne profonde, jeunes, dans les sondages avec 35 % vieux, enfants, les mêmes ano-raks gris, bonnets de laine et environ des intentions de vote. Selon la tálévision de Varsovie, ssures de mauvaise qualité M. Tadeusz Mazowiecki, prequi prennent l'eau des routes de mauvaise qualité. Lech Waless, mier ministre, bénéficierait costume-cravate et moustache nent d'un pourcentage de désormals toute blanche, fait un 19 %. Quant au riche homme petit discours d'introduction et d'affaires Stanislaw Tyminski, leur laisse la parole, pour le mell-17 % des Polonais se déclarent leur et pour le pire. Du pire, il y en a eu, su cours de cette tourprêts à voter pour lui au prenée électorale, tout ce que les mier tour, dimanche 25 novemfrustrations et la duraté de la vie peuvent engendrer chez un peu-ple exténué, y compris la ten-dance à tout mettre sur le dos VARSOVIE de notre envoyée spéciale

#### « des intellectuels et des Julfs ». « Maintenant,

an bonlot ...! » Pourtant, sujourd'hui, le ton a changé. Pas de questions au goût douteux, pas de réponses provocantes. Un peu comme si, dans la dernière ligne droite, le président de Solidarité, grand tevori des sondeges, avait décidé de mettre un bémol à son offensive. Un peu comme si le public, avec lequel il salt si bien communiquer, avait senti ce changement d'orientation. Ou bien serait-ce l'inverse? L'un des responsables de la campagne télévisée de M. Walesa, M. Zygmunt Gutowski, nous confirmera plus tard que de très nombreux téléspectateurs, invités à donner leur avis par téléphone ou par écrit sur les clips électoraux, ont demandé l'abandon des thèmes de campagne « négatifs » prenant pour cible le principal adversaire, le premier ministre Tadeusz Mazowiecki. Parallèlement, la dégradation de l'image de M. Walesa en Europe occidentale

Alors, aujourd hui, M. Walasa n'ironise pas sur ces intellectuels auxquels il promettait « la fassée il y a dix jours, il avous

samble prise au serieux par son

même avoir besoin à eux. Il évite d'accabler le gouvernement de M. Mazowiecki, « qui a fait beaucoup, même s'il a commis quelques erreurs... Cracovie ne s'est pas faite en un jour ». En économie, tout en rénérant

ses promesses gratuites « de ne pes licencier et de créer des emplois», M. Walesa énonce clairement qu'eil n'y a pas d'au-tre voie que celle de Balcarowicz », le maître d'œuvre de la réforme économique radicale, ce qui lui vaut d'ailleurs des appleusements nouris. Lui qui lanfaronne si volontiere est pris d'un subit accès de modestie : «Je sais que je ne suis pas le me candidat, mais les autres non plus ne sont pas les meilleurs»... Ou encore : « Pardon pour m'exses distances avec Plisudski, le héros de l'indépendance devenu dictateur : « C'était une sutre époque... Lui, il montait à cheval, mol, si ja monte à cheval, ja me cassa la figure. C'était un héros, mais aurait-il été bon aujourd'hui?». Suit un vibrant plaidoyer pour faire participer le peuple à la reconstruction du pays, supplier les jeunes de ne pas émigrer : « Quand je vois de jeunes ingé-nieurs partir pour faire la vaisselle, je me sens humilié. Ne tombez pas dans les petites combines. » Il y a même de la tendrasse dans les accents finaux : «Merci à tous, je vous embrasse, maintenent au bou-

#### L'antidémagogie de Tadeusz Mazowiecki

aux yeux,

lot ! .... En sortant, un ouvrier

d'Ursus parle de lui les larmes

L'autre Pologne, celle qui votera Mazowiacki, štait dimanche à Torun, ville de orès de deux cent mille habitants detée d'un grand centre universitaire. Week-end cherge pour le carididat-premier ministre : ven-dredi Gdansk, samedi Lodz, dimenche Bydgoszcz et Torun avant le départ dans la soirée

pour Paris et la CSCE, Gdansk fut fraiche et difficile, Lodz un peu moins, mais c'est Torun qui dut réchauffer le cœur de ce premier ministre qui refuse de se forcer à sourire ou de « prendre des airs de jeune manée», et auguel cette campagne semble peser plus encore que le plan Balcerowicz à toute la Pologne. Là, dans les sempitemelles flaques d'eau, bien des sympathisants sont venus l'applaudir pour un petit bout de chemin en ville, et le grand amphithéâtre de l'université est bourré à craquer lorsqu'il fait son entrée au son de la musique de Chariots of Fire.

A sa menière, sans débordements d'émotion, le public de M. Mazowiecki salt aussi lui manifester son affection, per une longue ovation debout et par la traditionnelle chanson Qu'il vive cent ans. C'est la Pologne pudique, la Pologne des enseignants et des professions intellectuelles, la «Pologne raisonnable» que revendiquent les affiches du candidat Mazowiecki.

ici, on na falt pas venir les gens su micro, on fait passer des questions écrites à la tribune. M. Mażowiecki ne raconte pas de biagues pour amuser, il ne promet rien non plus, « ce serait malhonnête». Désespérant d'honnêteté, lorsqu'on lui demande de dresser le bilan de ses réussites et de ses erreurs, il affirme qu'il lui est particulièrement difficile de répondre à la nière pertie de la question et s'étend longuement sur les erreurs i A caux de l'autre camp qui réclament des rèclements de comptes avec les communistes. il déclare qu'il est surpris « d'une telle soif de vengeence dans un pays qui se veut chrétien ». C'est le langage sans concessions de l'antidémagogie, très bien reçu, dimanche soir à Torun, per ces milliers d'électeurs. Mais la télévision polonaise, elle, n'avait pas jugé utile de se déplacer.

SYLVIE KAUFFMANN

## TRAVERS LE MONDE

1988, il sora coumis a ratification par référendum populaire. Aucun calandrier n'a été avancé. En d'autres termes, le scrutin du 27 mai est considéré comme nul et non

## TUNISIE

## Le pouvoir dénonce un complot islamiste

En quête, depuis deux ens, d'une reconnaissance en tant que parti politique, le mouvement islamiste Ennahdha ast, aujourd'hui, accusé d'avoir tenté d'organiser des actions terroristes, ce que entent ses principaux dirigeants. Selon une information dif-fusée, dimanche 18 novembre, par l'agence officielle Tunia Afrique Presse (TAP), les services de la streté nationale ont récemment découvert, après le voi de 35 kilos d'explosifs dans une carrière de la banlieue de Tunis, « une affaire d'une gravité extrême, dans

a AFRIQUE DU SUD : treatetrois morts dans de nouveaux affrontements. — La police a annonce qu'elle avait découvert, lundi 19 sovembre, à Zonkwe-zizwe, un bidonville proche de Johannesburg, les corps de dixneuf personnes tuées par balles et armes blanches, ce qui porte à trente-trois le nombre des victimes des violences du week-end dans le pays. La police avait indiqué suparavant que quatorze personnes, dont deux policiers, avaient été tuées dans des affrontements, notamment dans la province du Natal - (AFP.)

D ESPAGNE: arrestation de 24 militants présumés de l'ETA. -Vingt-quatre militants présumés de l'organisation indépendantiste bas-que ETA ont été arrêtés, dimanche 18 novembre et lundi 19 novembre en Navarre, au Pays basque espagnol et en Biscaye. Ce coup de filet fait suite à l'arrestation samedi en France de quatre autres membres présumés de l'ETA. - (AFP.)

U HONGRIE : incertitudes sur organisation d'un sommet avec la

quelle était impliqué un group de jeunes dont l'asprit est aliéné et embrumé par une conception erronée de la religion » .

Cette conspiration, qui aurait pu déboucher sur « de graves dégâts matériels et humains », était tra-mée notamment dens une mosquée de la capitale, affirme l'agence TAP, qui précise que l'une des sept personnes arrêtées a mis en cause le mouvement Ennahdia. ~ (Corresp.)

## YOUGOSLAVIE

Onze députés élus au premier tour des législatives

en Macédoine Selon les résultats définitifs du premier tour des élections législa-tives de Macédoine, qui ont eu lieu dimanche 11 novembre, onze des cent vingt sièges ont été pourvus. Le Parti communiste (rebaptisé Parti pour une réforme démocrati-

Roumanie. - Les efforts hongrois en vue de l'organisation prochaine d'un sommet entre les gouvernements de Budapest et de Bucarest ont échoué, a indiqué M. Imre Szokay, émissaire du président hongrois, M. Arpad Goncz, à son retour de Bucarest. La date de la mi-décembre, proposée par Budapest, «n'était pas acceptable» pour le président roumain qui «n'a proposé aucune autre date ». M. Iliescu aurait également rejeté toutes les autres propositions hongroises, notamment la création d'un comité pour résoudre des problèmes de la minorité hongroise de Transylva-nie. – (AFP.)

□ LIBERIA : bombardement du port de Montevia. - Les combats entre la force d'interposition ouestafricaine (ECOMOG) et le Front national patriotique du Liberia (NPFL) viennent de connaître une nouvelle escalade avec le bombardement par les rebelles, dimanche 18 novembre, du port de Monrovia où est installé le quartier général de l'ECOMOG.

liance des forces réformatrices de Macédoine, appendice du parti modéré créé par le premier ministre yougoslave, M. Ante Markovic, arrive en deuxième position (en voix), mais n'obtient qu'un seul siège au Parlement monocaméral. Le Parti de la prospérité démocratique, qui regroupe principalement des Albaneis de souche (20 % de la population), décroche six sièges, tandis que le Parti socialiste de Macédoine n'en obtient

Pour ces premières élections libres depuis la deuxième guerre mondiale, le taux de participation au scrutin a atteint 83,98 %. La commission électorale et les observateurs internationaux ont jugé que le scrutin avait été honnête et démocratique ». Cependant, les élections ont été annulées dans cent soixante-seize bureaux de cent trente-trois circonscriptions et sont reportées au 25 novembre, date prévue pour le deuxième tour. ~ (Corresp.)

a ROUMANIE : protestations contre le retour du PC. ~ La création du Parti socialiste du travail (PST), issu de l'ancien Parti comiste roumain (PCR), a suscité, lundi 19 novembre, une vague de protestations aussi bien dans les rues de Bucarest qu'an sein du monde politique. Entre 5 000 et 8 000 manifestants se sont age-nouillés sur la place de l'Université de Bucarest et ont prié pour les 540 personnes tuées dans la capitale en décembre dernier. - (Reu-

D URSS : l'Allemagne devrait fourair environ 700 millions de deutschemarks de vivres. - L'Allemagne devrait décider « dans les prochains jours » de livrer à l'URSS jusqu'à 700 millions de deutschemarks (environ 2,3 milliards de francs)) de dearées alimentaires, tirées des gigantesques réserves de vivres constituées à Berlin-Ouest après le blocus de 1948-1949. L'acheminement sera financé par le gouvernement allemand. ~ (AFP.)

pour é















Au-dessus des nuages, vous ne trouverez pas grand monde pour être aussi gentil avec vous que les hôtesses de la compagnie Delta Air Lines.



L'amour du vol. Voilà en quelques mots toute une philosophie qui a fait de Delta Air Lines la compagnie aérienne numéro un en Amérique. C'est pourtant simple: nous aimons notre métier et nous avons choisi de vous le montrer. Aimer voler, c'est vous faire voler vers autant de destinations que possible. De Paris, nous vous emmenons chaque jour à Atlanta ou à Cincinnati, dans des aéroports aussi pratiques que modernes et de là, nous vous proposons grâce au système Delta, 260 destinations aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Notre amour du vol se vérifie également dans notre service à bord exemplaire qui fait que Delta est élue numéro un parmi les principales compagnies aériennes américaines depuis plus de 16 années consécutives\*. En somme, vous n'avez rien à faire qu'à vous laisser dorloter par nos hôtesses. Dans nos avions, tous les passagers pourraient s'appeler Nicolas ou Pimprenelle. Pour vos réservations, voyez votre agent de voyage ou appelez Delta à Paris au (1) 47.68.92.92.

## DIPLOMATIE

Le deuxième sommet de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

Les dirigeants d'une vingtaine d'Etats devaient intervenir mardi 20 novembre lors de la deuxième journée du sommet de la CSCE avant de se réunir en fin da journée pour une séance à huis clos qui a été préparée lundi par une réunion des ministres des affaires étrangères et au cours de laquelle devrait aussi être abordée la crise du Golfe.

Après le dîner qu'îl a eu lundi soir avec le président américain, au cours duquel il fut essentiellement question d'une éventuelle nouvelle résolution du Conseil de sécurité autorisant le recours à la force contre l'Irak, M. Gorbatchev devait s'entretenir mardi matin avec M= Thatcher, M. Mitterrand a choisi pour sa part, selon le porte-parole de l'Elysée, de rencontrer en priorité les dirigeants qu'il a peu l'occasion de voir, il s'est entretenu lundi avec le président roumain, M. Iliescu, le président yougaslave, M. Jovic, et le premier ministre de Malte, M. Fenech Adami.

Les ministres des affaires étrangères des trente-quatre pays membres de la CSCE ont décidé de tenir les 19 et 20 juin prochain à Berlin leur première réunion annuelle régulière.

Une soirée de gala devait réunir mardi soir à Versailles les membres des délégations. C'est à Versailles également dans les salons et jardins du Grand Trianon qu'ont été accueillies lundi les épouses des dirigeants.

Contrairement à ce qu'affirme la

délégation estonienne (le Monde du 20 novembre), «la France n'a jamais transmis d'invitation offi-

cielle aux pays baltes pour qu'ils assistent à la réunion de la CSCE» a déclaré lundi 19 novembre,

M. Daniel Bernard, porte-parole

du Quai d'Orsay. Les ministres des

affaires étrangères des trois Répu-bliques baltes de l'URSS (Estonie,

Lettonie, Lituanie), qui avaient

assisté à l'ouverture du sommet

ont dû quitter les lieux à la suite

du « veto» mis par les Soviétiques

Lors d'une conférence de presse,

les trois ministres ont montré les

badges qui leur avaient été remis lundi matin au centre des confé-

rences de l'avenue Kléber et qui portaient la mention « invité de

A défaut du

vous pouvez

éventuellement

Lanny Associations,

consulter cet ouvrage...

## Le cœur n'est pas vraiment à la fête

signé sous les lustres de l'Elysée une belle « déclaration d'amitié » : on s'est congratulé dans les salons de l'avenue Kléber pour le beau résuitat de mois de négociations, dans le domaine du désarmement notamment, qui marquent le commencement d'une ère nouvelle; on a félicité Mikhail Gorbatchev sans qui rien n'eût été possible et rendu hommage à tous ceux qui, comme Vaclav Havel, ont durement lutté pour qu'on en arrive là.

Le sommet de Paris se voulait, dit M. Mitterrand, un « anti-congrès de Vienne », l'antithèse de cet autre sommet où, en 1815, «les pulssances victorieuses avaient remodelé la carte de l'Europe sans se soucier des peuples et de leurs aspirations ». Mais la grande Europe n'est décidément pas d'humeur à rire, et aucune des interventions qui se sont succédé lundi 19 novembre, selon le rituel un peu morne des réunions de la CSCE, n'était franchement empreinte d'op-

Par retenue, sans doute. Parce que le «Nord» ici rassemblé est sous le regard du «Sud» où menace la guerre et sévissent d'autres maux, tion le président français et M. Perez de Cuellar, le secrétaire général des Nations unies, faisant remarquer que quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité se trouvaient dans la salle et que leur « responsabilité pour la paix » ne se s'arrêtait pas aux frontières de l'Europe.

#### Les nouvelles divisions

Alors que l'on sentait les chancelleries parisiennes bruire des discussions sur la perspective d'un recours à la force en Irak, cela sonnait comme une mise en garde, même si M. Perez de Cuellar ajouta que ces « Grands » avaient aussi, entre autres prérogatives, celle « d'organiser des mesures coercitives ».

Mais si l'Europe n'a pas le cœur à la fête, c'est aussi parce que d'autres dangers la menacent, que tous les intervenants ont soulignés à leur manière. Vaciav Havel, avec une force d'anthenticité que n'a pas encore érodée la pratique du langage diplomatique et qui, dans son anglais bourru, évoquait la fragilité le porte-parole de « l'attente fiévreuse» de mesures concrètes de la part de l'Europe de l'Est. M. Mitterrand qui, ayant souligné

les nouvelles divisions de cette Europe libérée de sa coupure en deux blocs et les risques d'explosion « sous l'effet d'aspirations trop longtemps étouffées par la contrainte », n'en disait pas moins sa foi en la solidarité et en la victoire du droit. M= Thatcher, qui ent l'honnêteté de reconnzître qu'elle n'avait pas tant espéré, à l'origine, du processus d'Helsinki, mais le réalisme d'ajouter que certains conflits ethniques ou nationaux ne trouvent de solution qu'au bout d'un très long temps ou n'en trouvent pas du tout.

M. Gorbatchev, enfin, qui, se livrant à une sorte d'exorcisme verbal des périls, s'en prenait à «un nationalisme militant et un séparatisme irresponsable qui entraîneront dans leur sillage des conslits et des haines, la balkanisation ou, pis encore, la libanisation de régions

Ce sommet était une sorte d'intronisation symbolique de l'URSS dans le groupe des Etats de droit. Mais le trahissait déjà les limites de ce que peut faire la CSCE face à une dislocation prévisible de l'Union des Républiques et de ce qu'elle pourra faire si cette dislocation pretournure plus violente que dans le cas des trois petits « Etate».

Face à ces incertitudes majeures, on tente de colmater : le chancelier Kohi a annoncé lundi soir qu'il avait promis une aide alimentaire immédiate à l'Union soviétique et M. George Bush s'est déclaré «ouvert» à une aide humanitaire. car a il faut eider ses nouveaux amis s'ils sont menaces s.

Pendant ce temps-là, le président soviétique en restait, dans son dis-cours, à ses thèses familières, insistant sur la poursuite du désarine ment, réclamant de l'OTAN qu'elle se transforme davantage et engage des négociations sur les armes éaires tactiques ou, ce qui lui a déjà été refusé, que le désarmement soit étendu aux forces navales et que participent désormais aux négociarions non seulement les 22 pays du pacte de Varsovie et de l'OTAN tous ceux qui sont à Paris.

CLAIRE TRÉAN

## Les principales déclarations

## M. Mitterrand: « Que le Sud nous comprenne!»

« Comment se présente cette Europe qui s'éveille à elle-même? Ne nous leurrons pas. La menace militaire classique s'ess fortement attè-nuée; elle n'a pas disparu. Les régimes despotiques ont été abattus; la démocratie qui s'élève sur leurs racines est encore fragile. La liberté est partout proclamée; les vieilles habitudes de pensée subsistent. Des risques nouveaux apparaissent. (...)

»Si le découplage économique et technologique se substitue à la divi-sion idéologique, qu'aurons-nous

étaient « assis » aux côtés d'autres

délégations dans une des salles du

centre Kléber quand un représen-

tant du Quai d'Orsay est venu leur

demander de quitter les lieux du

fait des protestations soviétiones.

M. Daniel Bernard a souligné que

tous les mécanismes de la CSCE

étaient « soumis aux règles du

consensus » et qu'aucun consensus

ne s'était dégagé pour permettre

aux Baltes d'assister aux travaux. « Seuls, a-t-il dit, les Etats partici-

Les Baites ont en tout cas annoncé leur intention de conti-

nuer à frapper à la porte de la CSCE car, selon le ministre esto-

nien, M. Lennart Meri, «il ne peut

y avoir d'Europe valide si elle est amputée des pays baltes ».

Cela dit, si vous cherchez l'ouvrage de référence pluridisciplinaire qui couvre

c'est plutôt le Lamy Associations qu'il vous faut.

Pour vous procurer le Lamy Associations

téléphonez au plus vite au

Pour agir en connaissance de cause.

la totalité des sujets de préoccupation d'une association, tant pour les administrateurs que pour les salariés et les partenaires,

pent à la CSCE.»

Une précision du Quai d'Orsay

«La France n'a jamais invité officiellement

les pays baltes » à Paris

gagné? Pariout, la politique est allée plus vite que l'économie, et ce déca-lage est générateur de frustrations et de tensions sociales là où de surcroft, l'environnement est ravagé. On ne comblera ce décalage que par un effort collectif de solidarité pour soutenir des économies délabrées et les aider à se réinsèrer dans les circuits. mondiaux. De même, avons-nous surmonté la coupure de l'Europe en deux blocs pour la voir exploser sous l'effet d'aspirations trop longtemps étoussées par la contrainte. (...)

» Nous représentons ici plus d'un milliard d'hommes. Mais je n'oublie pas le reste du monde qui, aujour-d'hui, regarde aussi vers Paris et qui nous écoute. Et je lui dis : Vous avez les mêmes droits à la coopération. Vous avez les mêmes droits à la même droit au développement. C'est pour cela qu'il faut établir partout

dans le monde que règne le droit. (...) Pourquoi la méthode de la CSCE qui a produit de si prompts résultats ne s'appliquerait-elle pas aussi à d'autres régions du monde? Que les pays du Sud, et particulièrement nos voisins de la Méditerranée, comprennent nos intentions : la fin de la confrontation au Nord ouvre de nouvelles perspectives de coopération, e

» La puissance européenne ne da pas de ce jour. Mais le mythe de l'unité européenne ne s'est jamai incarné que sous des formes brutales de tentatives d'hégémonie. Si nous le voulons, l'utopie d'hier peut com-mencer à devenir réalité. Si nous accomplissons ce tour de force, que exemple adressé à ceux qui, aux qua tre coins de la planète, refusent la résignation et le désespoir! Il nous faut donner corps à cette belle pro messe, qui a pour nom Europe.»

Les trois

## M. Gorbatchev: «Il faut de nouvelles mesures de confiance»

Voici les principaux points de 'allocution prononcée lundi 19 novembre par M. Gorbatchev:

o Désarmement ancléaire. -L'URSS, est prête d'ici un ou deux mois à entamer des négociations sur le problème des armes tac-tiques nucléaires en Europe (les SNF, des armes d'une portée de moins de 500 km). Il faut travailler désormais sur de nouvelles mesures de confiance globale. Il s'agit, selon M. Gospatchev, «d'une prolongation énergique et immédiate des pourparlers de Vienne» (Vienne-2) sur le désarmement.

« Notre proposition de voir claire-ment ensemble ce que signifie la dissuasion minimale et où se situe 'a limite en dessus de laquelle le transforme en potentiel offensif. témoigne de la disponibilité d'aller vers l'élimination de ce type d'armes, par étapes, sans dramatiser les divergences existantes à propos du role de l'arme nucléaire en général ».

Audelà de ces mesures, qui visent « à la construction de la charpente de la maison européenne », M. Gorbatchev s'est félicité de la création d'un centre de prévention des conflits, « sorte de régulateur de la situation militaire et politique». Il lui prédit « un grand avenir », avec « sa transformation graduelle en une sorte de aneuropéen de sécurité disconseil t posant de moyens efficaces pour

. M. GEORGE BUSH : « Nes principes a'out pas de limites géogra-phiques.»

« Les principes qui ont guidé notre succès en Europe n'ont pas de limites 'géographiques. Ces principes sont grossièrement violès dans le Golfe. Si nous entendons les voir sauvegardès sur nos deux continents, ils daivent être sauvegardès dans l'ensemble du de », a notamment déclaré le président américain. Soulignant que l'Europe « entre dans des eaux inconnues » où la menacent les conflits ethniques, l'intolérance ou l'antisémitisme, il a estimé que la CSCE est «idéalement faite pour aider ses Etats membres à se diriger. Il faut que la CSCE devienne partie de notre vie politique quotidienne.»

. M- MARGARET THAT-CHER: « Une alliance pour la démocratie du Pacifique à l'Extreme-Orient.»

Le premier ministre britannique a appelé la CSCE à former « une grande alliance pour la démocratie qui s'étendrait de la côte ouest des

Christian de Margerie est mort. ~ M. Christian Jacquin de Margerie, ancien ambassadeur, est mort, le 19 novembre, à Paris, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Né à Versuilles, licencié ès lettres et diplomé de l'Ecole libre des sciences politiques, M. de Margerie fut notan poste à Rome, Turin, Berlin, Bonn et auprès du Saint-Siège avant d'être nommé ambassadeur à Buenos-Aires, à La Haye et à Athènes (1973-1975). éteindre les étincelles de quelques conflit que ce soit ».

· La situation en Europe. r Nous tomberions dans une euphorie impardonnable si nous concluions que la possibilité de graves conflits est déjà totalement exclue.» M. Gorbatchev a prôné « le rejet des égoïsmes nationalistes et du provincialisme isolé des autres (...) qui conduiraient à un réparatisme irresponsable » et « à la balkanisation; ou, pis encore, à la libanisation de régions entières Cela donne la seule possibilité démocratique d'exercer sur l'évolution intérieure de certains pays une influence bénéfique en les proté-geant contre des implosions dangereuses, et en particulier les préten qui sont particulièrement inacepta-bles (...) et rejetteraient l'Europe à des temps de triste mémoire.»

 La crise du Golfe. - « Nous sommes prêts à faire preuve de patience en recherchant une solution politique, mais nous sommes fermes et résolus pour faire appli-quer la volonté des Nations unies (...). Toute attaque militaire, où qu'elle se produise, loin de nous éloigner les uns des autres finit en fin de compte par nous unir encore davantage (...). Aujourd'hui, l'URSS et les États-Unis ne sont plus ennemis, mais partenaires. Leur compréhension atteint un niveau tel qu'ils deviennent mutuellement responsables de la paix et de la sécurité sur la Terre.»

Etats-Unis à l'extrême-orient de l'Union soviétique (...). Ce serait la meilleure garantie pour notre sécu-rité, les démocraties ne se font pas la guerre». Elle a estimé qu'il ne fallait pas encourager l'apparition de struc-tures similaires : «L'objet d'Helsinki est de se débarrasser des blocs, pas d'en créer de nouveaux.»

. M. VACLAV HAVEL : « Une confédération pan-européenne pour le prochain millénnire »

« Tout laisse à penser que se pro-file quelque part à l'horizon de nos multiples efforts l'idéal de la confédération paneuropéenne qui pourrait peut-être devenir une réalité au début du prochain millénaire», a déciaré le sident tchécoslovaque. « Le traité de l'Atlantique nord a prouvé sa valeur de garant de la liberté et de la démocratie. Il pourrait devenir l'un des piliers d'un nouveau système de sécurité européen qui se développe rait à partir de la deuxième généro tion des accords d'Helsinki », a-t-il

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Grévistes et opposition demandent la démission du président Balaguer

SAINT-DOMINGUE

de notre correspondant Pour la troisième fois depuis la

réélection du président Joaquin Balaguer en mai dernier, la Répubalque dominicaine est paralysée par une grève générale. La plupart des magasins, des bureaux et des écoles de Saint-Domingue sont res-tés fermés lundi 19 novembre, pre-mière journée de la grève qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine. Plusieurs milliers de militaires et de policiers, équipés de fusils d'assaut, patrouillent dans les principales villes de la République caraïbe. Cinq personnes ont été blessées au cours d'incidents entre manifestants et forces de l'or-

des porte-parole du comité de grève, près de deux mille personnes ont été arrêtées, la plupart à titre préventif en raison de leurs liens supposés avec les organisatears du mouvement de protestation. Les principales centrales syndicales, qui demandent un changement de la politique économique, out appelé à une grève de trois jours. Plus radicales, les orga-nisations populaires implantées dans les quartiers les plus pauvres et les campagnes, exigent la démission du président Balaguer et la poursuite de la grève pendant cinq jours.

Le Parti de libération dominicaine (PLD) et le Parti révolution-naire dominicain (PRD), les deux grandes formations de tion, soutiennent le mot d'ordre. M. Juan Bosch, le leader du PLD, qui affirme que le président Balaguer a été réélu franduleusement, a publiquement réclamé sa démis-sion. Lors d'un discours télévisé à la fin de la semaine dernière, le chef de l'Etat a proposé d'organiser de nouvelles élections en mai 1992, deux ans avant la fin de son mandat. Mais cette proposition, qui exigerait une modification de la Constitution, n'a pas suffi à dés-amorcer la grève, alors que la population est exaspérée par la pénurie de carburants et de produits alimentaires.

JEAN-MICHEL CAROIT

9 A

. . . . -

## CHILI

## Un Canadien tué par une batte de base-ball piégée

Un homme d'affaires canadien a été tué par une batte de base-ball piégée, samedi 17 novembre, au stade national de Santiago-du-Chili. La victime, James Thomas, trente-six ans, participait à un match de base-ball disputé entre une équipe de la chambre de commerce américanochilienne et des joueurs de l'université de la capitale, lors-que l'engin, réglé par une minuteria, a explosé entre ses mains. Le responsable de la sécurité à l'ambassade américaine et deux autres Canadiens ont été blessés.

La police a précisé que l'ex-plosif utilisé était d'une technique « sophistiquée », inconnue jusqu'à présent au Chili. Après qu'un inconnu eut revendiqué la responsabilité de l'attentat su nom de l'OLP, dans un coup de téléphone à une radio locale, un membre du comité exécutif de cette organisation, M. Mahmoud Darwish, de passage à Santiago, et son repré-Sebeh, ont opposé un démenti formel. C'est le deuxième attentat en deux semaines commis contre des ressortissants d'Amérique du Nord, Le 4 novembre, une bombe avait fait huit blessés, dont trois marins américains, dans un restaurant de Vina-del-Mar. -

Pour votre DEMENAGEMENT 16, rue de l'Atlas-75019 Paris 42 08 10 30

presence absente » de

and the second second

are real to the same:

Land August a margarett

LAN MOE

2. 1. 1.25

124 S.

1000

and the second

1000

THE A CHANGE The beautiful



CHINE: atmosphère de fin de règne

## La « présence absente » de M. Deng Xiaoping entretient la confusion

Le gouvernement chinois éprouve des difficultés à faire taire des rumeurs sur l'état de santé de M. Deng Xiaoping, âgé de quatre-vingt-six ans, qui se tient depuis le printemps 1990 à l'écart de la scène publique, tandis que les factions se disputent l'héritage.

PÉKIN

de notre correspondant Une fin de règne en Chine, se manifeste de mille manières. La plus criante est la circulation de bruits invérifiables sur l'état physique du monarque. Les démentis à répétition du gouvernement, assortis de ceux de sa famille, n'y font rien. La persistance de ces remeurs rien. La persistance de ces rumeurs ne renforce pas nécessairement leur crédibilité. L'esprit de contra-diction de la population joue con-tre un pouvoir décrédibilisé. Celui-ci dément-il avoir l'intention de dévaluer sa monnaie? Il suffit que la dévaluation soit annoncée pour que le public y voit a contra-rio la preuve que le gouvernement ment dans tout ce qu'il dit. Ergo, M. Deng est certainement à l'hôpital.

Il y a un an, au moment de quitter son dernier poste officiel, M. Deng avait promis de rencon-trer de temps à autre tel ou tel « vieil ami » de passage. Il n'a pas-reçu M. Lee Kuan Yew, le premier ministre de Singapour, venu lui dire adien en octobre, à l'heure de prendre à son tour une semi-retraite. En novembre, il s'est tenu à l'écart de tous les dignitaires étrangers venus à Pékin : le président indonésien, M. Suharto, son homologue argentin, M. Carlos Menem, le chef du gouvernement thailandais, M. Chatichai Choonhavan, le prince Norodom Siba-

S'il faut en croire ses enfants, M. Deng savonre sa retraite chez

CAMBODGE

Intenses consultations

avant de nouvelles

négociations

A quelques jours de la réunion

des Cinq à Paris, à laquelle parti-cipera également l'Indonésie, le

conflit cambodgien est, de nou-

veau, l'objet d'un intense ballet:

Arrivé lundi 19 novembre à

Hanoï, pour la première visite d'un chef d'Etat indonésien au Vietnam,

le président Suharto y a formule

« un grand espoir » pour la paix au Cambodge. Il venait de Chine où,

selon l'agence Chine nouvelle, « les

observateurs à Pékin estiment que

les derniers échanges de vues sur la

question cambodgienne entre les dirigeants chinois, indonésien et

thailandais contribueront à une plus grande coopération (...) en vue d'un réglement politique du

conflit s. Le premier ministre that-landais, M. Chatichai Choonha-

van, se trouvait, en effet, égale-

ment dans la capitale chinoise le

week-end dernier. MM. Suharto et

Charichai ont eu, séparément, des

entretiens avec le prince Sihanouk,

lequel est attendu mercredi à Paris où une nouvelle réunion des cinq

grands et de l'Indonésie doit se

Samedi, le chef de la diplomatie

chinoise, M. Qian Qichen, s'était

félicité des progrès enregistres dans les négociations lors d'un entretien

avec le prince Sihanonk. Mardi à

Hanol, le ministre indonésien des

affaires étrangères devait rencon-

trer son homologue vietnamien, M. Nguyên Co Thach, ainsi que

M. Hor Nam Hong, ministre des

affaires étrangères de Phnom-

Penh. Les Cinq et les coprésidents

de la conférence internationale de

Paris (la France et l'Indonésie) doi-

vent boucler la rédaction, le week-

end prochain, d'un plan de paix

qui sera soumis aux factions cam-

bodgiennes. Ils doivent également

trouver une solution pour doter le

CNS (Conseil national suprême du Cambodge, formé en septembre), d'une présidence.

Entre-temps, Amnesty Interna-

tional a réclamé de meilleures

garanties concernant les droits de

l'homme au Cambodge dans une

lettre adressée aux gouvernements impliqués dans la négociation.

(AFP, Reuter.).

tenir de vendredi à dimanche.

à Paris

lui. Son silence peut être sa der-nière arme pour empêcher les autres survivants de la Longue Marche de se manifester et de remetire en question les réformes économiques auxquelles il a atta-ché son nom et qui affaiblissent le pouvoir. M. Chen Yun, l'homme pouvoir. M. Chen Yun, l'homme qui œuvrait pour une recentralisation de l'économie, d'un an le cadet de M. Deng, n'a plus été vu en public depuis le 1<sup>st</sup> octobre 1989. D'aurres gérontes sont souffrants. Le vice-président de la République, M. Wang Zhen, quatre-vingt-deux ans, se serait casse les jambes au cours d'une promenade dans la station bainéaire de nade dans la station balnéaire de Beidaine. M. Wan Ll, soixante-quatorze ans, président du « Parle-ment », a du différer sine die pour raison de santé une visite en Grande-Bretagne à laquelle le régime tenait : il aurait été le pre-mier dignitaire de Pékin à être reçu en Occident depuis juin 1989. Malades ou non, les vieillards contemporains de M. Deng donnent l'impression qu'en se mon-trant anjourd'hui ils affaibliraient les chances de leur clientèle de jouer en rôle dans la succession.

> La « maomania » ressuscitée

Quoi qu'il en soit, un an après l'effondrement des pouvoirs com-munistes d'Europe de l'Est, la Chine doit désormais vivre avec la « présence absente » du patriarche qui couvrit la répression. M. Deng n'a été mentionné ni pour les funérailles d'un de ses vieux compagnons d'armes, le maréchal Xu Xiangqian, décédé en septembre, ni pour cette manifestation de nationalisme exacerbé que furent les Jeux ssiatiques de Pekin. Il y a donc de fortes chances qu'il s'éteigne dans cet isolement impé-

D'un côté, des hommes qui sont connus pour leur méliance envers les réformes économiques promet-

tent à présent une plus grande ouverture du marché. C'est en particulier le cas du premier ministre, M. Li Peng. De l'autre, le pouvoir met l'accent sur tout ce qui évoque le souvenir de la dictature du prolétariat, jusqu'à ressusciter la «maomania». Il baptise Shaos-han-5, du nom du village natal de Mao, la première locomotive chi-noise pouvant atteindre 140 km/h. Il inonde les journaux télévisés et la presse de fresques de grands travaux à la campagne, avec des milliers de paysans relevant des digues, creusant des canaux dans une lumière glauque, réminiscences de l'iconographie des «four-mis bleues» du Grand Bond en avant. Un sosie de Mao, Wang Ren, ancien pilote de chasse à qui il ne manque que la verrue au menton, fait un malheur au

Les célèbres « opéras modèles

révolutionnaires » de M= Jiang Qing, l'épouse de Mao, honnie par les artistes, reprennent du service. Sur le plan «intellectuel», un Dic-tionnaire de la pensée maoisétoung vient répondre aux interrogations idéologiques; en mille deux cents phrases classées en six parties, précise l'agence Chine nouvelle, il va «redonner un essor à l'étude et à la divulgation de la pensée» du « Grand Timonier ». Mais même Mao peut se faire récupérer. Des manifestants du « printemps de Pékin » en 1989 avaient brandi son portrait en signe de défi à M. Deng Xiaoping. Aujourd'hui, le Quotidien du peuple doit admettre que le campus de l'université de Pékin est affecté par une « maomania » aussi grave que la « sartrema-nia » des années 70. L'organe du Parti communiste feint d'y voir la preuve qu'une génération d'intel-iectuels « a trouvé un chemin menant de la frivolité à la maturité ». Entre les lignes, on voit bien que les étudiants cherchent simple-ment, comme nombre de Pékinois,

fantôme du défunt « Grand Timo-

La télévision, elle, exhibe quotidiennement son désarroi. Un jour,

soixapte-dix ans censés diriger le pays, la logique est tellement faus-sée qu'aucune cohérence politique ses présentateurs s'en tiennent à n'est plus de mise. Un seul «grand l'habituel « chers téléspectateurs ».

Le lendemain, on passe au toni
M. Yang Shangkun, chef de l'Etat,



truant « camarades ». Le troisième jour, c'est l'un et l'autre. Explication de ces revirements : des « membres des masses » s'inquiètent de l'oubli dans lequel est tombée l'ancienne apostrophe commu-niste. Puis, dans le même souffle, la chaîne diffuse Les hommes préferent les blondes en version don-blée chinoise, pas exactement le programme attendu dans le cadre de la campagne contre le « libéralisme bourgeois » ...

Les autorités ne se donnent même plus la peine d'expliquer ces errements. Tant que les ombres portées des survivants de la Lonque Marche obscurcissent la direc-

âgé de quatre-vingt-trois ans, détenteur du pouvoir réel dans l'armée. S'il souhaite, dit-on, se dégager de la charge honorifique suprême, son demi-frère, le général Yang Baibing, fera tout son possible pour se maintenir au pouvoir. Cet artisan de la répression de 1989 sait qu'une révolution de palais risque de lui coûter cher. Récemment, le journal de l'armée, qu'il contrôle, a admonesté les jeunes officiers qui mettent ouvertement en doute le bien-fondé du retour à un « néomanisme » dans la «grande muette» chinoise, forte

de trois millions d'hommes. Car le risque d'une épreuve de

force entre factions rivales dès que totalement écarté. A l'armée, le pouvoir serine qu'elle doit rester « sous la direction absolue du parti ». Ce rappel signifie que certains militaires sont tentés de peser de leur poids dans la succession. Le rôle de choix donné à la police armée, force paramilitaire à vocation anti-émeute, n'est pas sans rappeler les beaux jours de la mílice, sur laquelle la faction gauchiste croyait pouvoir s'appuyer, à la mort de Mao. Ce fut, pour ce siècle, l'archétype pékinois des suc-cessions mai réglées. Entre la mort de Kang Sheng, un des plus hauts responsables de la révolution culturelle, en décembre 1975, suivie de celles de Zhou Enlai, Zhu De et Mao Zedong en 1976, et le triomphe de M. Deng en décembre 1978, le navire chipois mit trois ans seulement à adopter une trajectoire opposée à celle que lui avait fixée son « Grand Timonier ».

••• Le Monde • Mercredi 21 novembre 1990 9

Aujourd'hui, le sentiment d'urgence dans les préparatifs funèbres est accru quand un homme comme M. Yang Shangkun lance un appel plus pressant que de coutume au régime nationaliste de Taïwan à négocier la réunification. L'affaire, a-t-il dit en se présentant comme l'interprète des pensées de M. Deng dans une interview publice à Taïwan, puis ici, « peut être règlée plus facilement tant que les hommes qui connaissent à la fois l'histoire du Parti communiste et celle du Kouomintane sont encore vivants. Il y a de nombreuses questions que la génération sui-vante, au sein de nos deux partis, ne connaît pas. Voilà pourquoi je fais état de notre impatience». C'est, à ce jour, ce qui s'est dit de plus explicite sur l'état d'esprit des vicillards qui tirent les ficelles du

FRANCIS DERON

## **AFRIQUE**

à retourner contre M. Deng le

## ALGÉRIE: nouveau scandale de la corruption Des faux agriculteurs par milliers

propriétaires définitifs des meilleures terres sur lesquelles ils avaient réussi, illégalement, à mettre la main. Mais, en publiant leurs noms, la presse algérienne vient de leur donner la surprise de leur vie en même temps qu'une publicité dont ils se seraient bien passés.

ALGER

de notre correspondant

Les bénéficiaires - licites ou illicites - de terres agricoles ont acquis leurs nouveaux biens à. pertir de 1987 lorsaue le aouvernement, tirant la leçon de l'échec de la révolution agraire, a décidé de reprivatiser les terres que le président Boume-diène avait collectivisées dans les années 70. Des dizaines de milliers d'hectares ont alors été redistribués à des paysans privés ou à des coopératives, selon des critères définis par la loi. Mais, apparemment, cette demière n'a pas été un rempart suffisant pour empêcher des milliers de faux paysans de se partager une partie du magot. D'après les relevés établis par les services du ministère de l'agriculture, les accapareurs sont au nombre de 13 500, ce qui n'est pas tout à fait négli-

La publication de leurs noms est de toute façon une première. Dans un pays où la corruption, petite ou grande, est aussi un art de vivre, il était jusqu'à présent Inusité de dénoncer -publiquement ceux qui, grâce à leurs fonctions ou à leur entregent, savent se réserver quelques avantages. Cependant, par souci de transparence, le premier ministre, M. Mouloud Hamroucha, s'était engagé, lors de la discussion sur la nouvelle loi foncière, è rendre publics les noms des attributaires illégitimes et, maigré le scepticisme ambiant, il a

ils se croyalent jusque-là tenu parole. Certes, on lui reproche déjà de n'avoir fait que la moitié du chemin. Les noms qui sont publiés sont parfois parfaitement ésotériques, prêtenoms opaques de personnalités qui ont préféré garder l'anonymat. La liste contient ainsi une proportion appréciable de femmes, épouses, sœurs ou cousines qui, à l'évidence, ont recouvert de leurs voiles les noms de leurs proches. Quant aux professions qui accompagnent les patronymes, elles ne sont pas toujours mentionnées avec la précision qui permettrait d'identifier à coup sûr les réci-

il n'empêche : avec délectation, les Algériens épluchent les listes de ces agriculteurs abu-sifs pour y chercher, qui leur voisin, qui leur chef, qui quelques hauts responsables. Il faut croire que la campagne porte ses fruits puisque certains ont tenu à réegir par voie de presse en précisant que leur présence sur la liste n'était que le résultat d'une homonymie ou le produit d'une erreur, d'où la malveillance n'était pas exclue.

Beaucoup auront également constaté que, si de nombreuses personnalités apparaissent sur les listes, elles appartiennent toutes aux anciens cercles du pouvoir. En revanche, aucun notable ou haut fonctionnaire du pouvoir d'aujourd'hui n'a été usqu'à présent épinglé. Les Algériens, qui doutent que la vertu solt aussi inéquitablement distribuée, en ont aussitôt déduit que quelques privilégiés, avertis de la prochaine publication des noms, avaient « spontanément a rendu leur bien.

Vraie ou fausse, l'anecdote est significative du peu d'estime dans laquelle beaucoup de citoyens tiennent ce qu'ils appellent communément «le système ». Il est d'ailleurs peu probable que la louable publicité d'aujourd'hui remette en cause leur jugement.

**GEORGES MARION** 

ANGOLA

## L'UNITA lie la conclusion d'un cessez-le-feu à l'obtention d'un statut politique

La cinquième série de négociations directes engagées près de Lisbonne sous le patronage du Portugal entre le MPLA au pouvoir à Luanda et les maquisards de l'UNITA sera-t-elle la dernière? « Le temps ne travaille pour personne », nous a déclaré, lundi 19 novembre, M. Jonas Savimbi, le chef rehelle, de passage à Paris, où il a rencontré MM. James Baker, secrétaire d'Etat américain, et Anibal renounte mon raines baket, serie-taire d'Etat américain, et Anibal Cavaco Silva, premier ministre portu-gais. M. Savimbi lie la conclusion d'un cessez-le-feu à la reconnaissance d'un statut politique pour son mouvement, qui le désigne au moins comme partenaire du MPLA dans le processus à venir de démocratisation. La récente annouce par le gouvernement angolais de la mise en place du multi-partisme ne lui suffit pas. Il souhaite, en outre, que la date des élections soit d'ores et déjà fixée et que celles-ci soient organisées dans un délai d'un an à compter de la fin des hostilités.

Si ces conditions ne sont pas réu-nies, le cessez-le-feu, à son avis, ne sera pas longtemps viable. Le Portu-gal a rédigé une synthèse qui lui convient. Reste à attendre la réponse convient. Reste à anientre la reputse de Luanda. Car engagement écrit il doit y avoir. « Voyez le fameux accord de cessez-le-feu de Ghadolite conclu en juin 1989 sur une simple déclaration du président zairois et qui n'a pas fait long feu », rappelle-t-il.

Répliquant à un récent ouvrage écrit par l'ancien chef de la «Légion étrangère» sud-afficaine, qui dénonce l'inefficacité de l'UNITA, M. Savimbi affirme : « Nous avons gagné des batailles majeures sans le concours des soldats sud-africains et résisté, par exemple, pendant cent trente-sept jours, de décembre 1989 à mai 1990. à l'assaut des troupes gouvernementales contre Mavinga »

Quoi qu'il en soit, l'UNITA se prépare déjà à une autre sorte de com-bat, le combat politique. La popula-tion de Jamba, le quartier général du mouvement rebelle, situé dans l'extrême sud-est de l'Angola, a dim-nué de moitié – de 15 000 à 6 000 personnes - au cours des huit der-niers mois.

LES HABSBOURG: le génie des équilibres HISTOIRE DE L'EMPIRE DES HABSBOURG Jean Berenger La saga mouvementee de la dynastie autrichienne qui, durant près d'un millénaire, régna sur une partie de l'Europe et du monde. Au gré de l'Histoire. Emmanuel Le Roy Ladurie, L'Express Une précieuse synthèse, riche d'analyses de qualité. Éric Roussel Le Figaro *l'Histoire* 

" rigueur maint



Après l'échec de la motion de censure

## Le premier ministre ne promet rien d'autre

La motion de censure déposée sur la contribution sociale généralisée par l'opposition de droite et soutenue par les communistes - la neuvième depuis que le gouvernement Rocard est en place - a échoué à cinq voix (284) de son objectif (289 voix, majorité absolue), lundi 19 novembre à l'Assemblée nationale. Depuis 1958, 75 motions de censure ont été déposées mais une seule a été adoptée : le 5 octobre 1962, le gouvernement de Georges Pompídou était renversé. Après la proclamation du vote,

et alors que les députés socialistes conspuaient les députés de droite qui quittaient l'hémicycle, le premier ministre a fait une très brève déclaration pour « remercier l'Assemblée de son vote, en prendre acte tout simplement et lui souhaiter bon déroulement pour la suite de ses travaux». Le rejet de la censure acquis, le projet de CSG a donc été considéré comme adopté en première lecture.

Dans l'après-midi, le premier ministre avait dénonce la a cohorte d'opposants que tout sépare a et qui espérait renverser son gouvernement. Il a prononcé un discours aux accents « churchilliens » appelant les Français à poursuivre l'effort du

niste, visible, symbolique, historique : jamais depuis le 21 mai des élus communistes n'avaient censuré un gouverne-ment socialiste. Guy Mollet avait à l'époque chuté; trente-trois ans plus tard, M. Michel Rocard tenait bon. C'est à partir de 21 h 30 que les députés communistes sont montés, à l'appel de leur nom, à la tribune pour censurer le gouverne-ment, un bulletin dans une main, une bille en acajou dans l'autre qu'ils ont déposés dans les deux urnes vertes posées de part et d'au-tre de la tribune. Vision insolite que de nombrenx élus socialistes étaient venus contempler comme au spectacle. Chaque fois qu'un député communiste émergeait du groupe des élus de droite et du cen-tre, massés au bas de la tribune, pour gravir les marches en s'exposant aux regards de tous, les dépu-tés socialistes le saluaient, par déri-sion, d'une bordée d'applaudis-

MM. Georges Marchais et André Lajoinie eurent droit à un traitement de faveur : applaudissements, bravos moqueurs et huées.

M. Marchais devait répondre par un geste de la main impatient. Par-cours obligé pour le vote, les deux députés communistes sont descendus ensuite du côté des bancs de la droite pour disparaître par la sortie utilisée habituellement par ces députés, une première pour eux... M. Georges Hage, l'orateur du groupe communiste, faisait quant à lui durer le plaisir, défiant du regard et du geste les bancs socia-listes en reboutonnant sa veste à la

Le suspense n'avait pas vraiment duré longtemps, même si chacun s'attendait à un résultat serré. L'atmosphère en début de séance n'était empreinte d'aucune solennité. Ce n'était pas celle des grands jours, malgré une effervescence certaine. Les députés des opposi-tions ne semblaient pas eux-mêmes croire. Ce gouvernement ne serait pas, pas ce jour en tout cas, le second gouvernement de la Ve République à être renversé par

M. Michel Rocard était arrivé une heure à l'avance, à 15 heures, alors que le débat était prévu pour 16heures, avance involontaire et ministre était impatient d'en

découdre. Cette avance psychologique, il l'a conservera tout au long du débat de censure, sûr de lui, en ayant l'habileté de ne pas paraître dominateur. Les oppositions de droite et du centre n'ont rien fait pour donner du corps à l'idée que ce gouvernement allait tomber. Un coup d'œil sur leurs bancs faisait apparaître de larges vides, alors que les bancs socialistes étaient pleins. Si l'étalon de pugnacité était fonction du nombre de députés présents, où se trouvaient donc

On attendait au moins M. Jacques Chirac en pourfendeur de la CSG. Ce fut le docteur Pons qui administra avec application une potion anti-CSG qui n'eut pas un

effet particulièrement roboratif sur ses amis. M. Chirac a suivi pour sa part une partie de la discussion d'un air plutôt distrait. Le prési-dent du groupe UDC, M. Pierre Méhaignerie, avait préféré céder sa place à M. Adrien Zeller, « qui sentait bien le débat » ....

L'ancien secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale de M. Chirac fit un discours pointu consacré à la CSG et aux problèmes de la protection sociale en France. M. Charles Mil-lon n'a pas reculé quant à lui, pre-nant à bras le corps un débat dont nant à bras le corps un débat dont il sait pourtant qu'il lui réussit rarement. M. Georges Marchais s'est en quelque sorte désisté en passant le relais à M. Georges Hage, dialecticien subtil, jamais à cours de références classiques pourtenter de couler ses contradicteurs.

Quant à M. Pierre Mauroy, il n'aurait laissé à personne le plaisir d'occuper la tribune, pourfendant la droite, faisant la leçon au groupe communiste, soulevant des salves d'applaudissements sur les bancs socialistes. Un coup à droite : « Le rejet de la censure va yous affaiblir. Son adoption vous laisserait totalement désemparès. Quel embarras ! Vous seriez incapables de proposer une nouvelle majorité. » Un coup du côté des élus communistes : « Je m'étonne de les voir mélanger leurs suffrages avec ceux qui se résignent suffrages avec ceux qui se résignent à la sélection par l'argent. Allez-vous ce soir porter vos voix au secours des tenants de ce libéralisme ravageur contre lequel nous luttons ensemble depuis tant d'années? Elle est la contradiction de cette censure. Vous vous exposez à une immense incompréhension. On une immense incompréhension. On ne rompt pas si facilement avec son

histoire » Appui au premier ministre : « Le vote qui va suivre va vous redonner l'occasion de reprendre un nouveau souffle pour préparer la contre-offensive.»

Le premier secrétaire du PS a Le premier secretaire du PS a apporté ainsi sans mégoter son soutien. Il a chauffé la salle juste avant que le premier ministre n'intervienne, le laissant ainsi avec un public de députés socialistes acquis le temps d'un discours. Les élus PS ont applaudi le chef du gouvernement quand il a dénoncé le mal français qui consiste à exister « des français qui consiste à exiger « des réformes en général » pour ensuite « faire obstacle à chacune en particulier», ou encore quand il a affirmé ne pas vouloir faire son deuil a des gens qui restent habités d'un espoir » tout en suivant encore un PCF qui depuis 1984 a préféré « le confort du refus ».

#### M. Zeller (CDS): « carence sociale globale »

A propos de la CSG, M. Charles Millon a reproché au premier ministre de gouverner « au sil de l'eau quand il saudrait border les voiles et serrer le vent ». « A bien des égards, la CSG reflète les travers de voire méthode de gouvernement, qui prêche le dialogue sur l'accessoire et pratique la décision expéditive sur l'escentiel. Ce poire et pas de la libertration de voire et pas de la libertration de voire est une fidèle illustration de votre politique à la fois conservatrice et brouillonne.»

Plus profondément, le président du groupe UDF a estimé que M. Michel Rocard n'avait pas pris la mesure de la « crise de société, de régime » que traverse selon lui la France : « Si le climat dans lequel nous vivons depuis des semaines



## « Nous maintiendrons »

Le premier ministre. M. Michel Rocard, est monté à la tribune de l'Assemblée nationale, à 18 h 15, pour prononcer un discours offensif aux accents churchilliens. Il a été ovationné à la fin de son intervention par tous les députés socialistes debout. Il a présenté, au début de son discours, une défense et illustration de sa politique depuis trente mois, en demandant à être jugé sur touchent notamment à la vie quoti-dienne des Français. « C'est justement parce que cette tâche est ample et ambitieuse, parce qu'elle requiert autant d'humilité que de persévé-rance, que j'espère, en effet, la pour-suivre », a lancé M. Rocard.

«Deux activités se sont érigées en grands sports nationaux : demander des réformes en général, puis tenter de mobiliser pour faire obstacle à chacune en particulier (...). Si, dans ce pays, on consacrait au succès des réformes seulement 10 % de l'énergie lépensée à les combattre, notre pays pourrait être en tête de toutes les nations modernes et ses habitants vivraient dans beaucoup plus de pros-périté.»

« l'aurais garde d'oublier, au nom-bre de nos fiertés, la loi sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Elle a tourné une page des plus anciennes et des plus déplaisantes de notre vie publise complaisent à le faire, agiter des remugles et chercher à poliuer l'ave-nir, au nom d'un passé révolu (...). Je réassirme lci que le personnel politique, dans son écrasante majorité, est d'une intégrité scrupuleuse. Ceux qui ont manqué et qui auraient pu s'en chir sont et seront poursuivis. Et c'est là l'engagement d'un chef de gouvernement qui, sa vie durant, n'a jamais dissocier l'action politique de sa dimension morale. Mais alors qu'on laisse les autres tranqu qu'ils soient, où qu'ils siègent et qu'on laisse retomber les miasmes d'une époque heureusement révolue,

dont l'évocation constante ne-sert que

« Quand vous parlez d'immobi-lisme, je vous sais donc experts, a lancé M. Rocard à l'adresse des oppositions de droite et du centre. Mais, heureusement, nous sommes là pour réparer vos omissions. Vous dites aujourd'hui de la CSG que vous avez toujours été favorables à son principe, mais que vous réfutez la traduction que nous lui donnons. Que ne l'avez-vous faite vousmes? Vous vous êtes tant déclarés partisans du revenu minimum d'insertion : que ne l'avez-vous instauré vous-mêmes? Vous vous déclarez aujourd'hui partisans fervents de la décentralisation; que ne l'aviez-vous décidée vous-mêmes ou, à tout le moins, votée quand nous l'avons

- L'état de l'opposition : « C'est un de vos dirigeants les plus éminents, a-t-il dit, en faisant allueminents, a-t-il dit, en l'aisant anu-sion à une récente déclaration de M. Valéry Giscard d'Estaing, qui dit de vous que vous n'êtes pas prêts à gouverner. J'en suis assez d'accord, mais moi j'aurais pris soin de le dire d'une manière moins désobligeante à votre endroit. Mais il y a plus : si nous n'étions pas là pour vous per-mettre un minimum de retenue, jus-qu'à quel excès de violence n'iriez-vous pas entre vous? Déjà une vous pas entre vous? Déjà une échéance prévue pour dans cinq ans seulement vous déchire. Vous parve-nez, tant bien que mal, à imaginer le scénario dont chacun espère sortir en candidat. Cela prend de longs mois. On semble y parvenir enfin, on convoque la grand-messe à l'issue de laquelle la nouvelle sera annoncée aux Français qui, cela va de soi, n'ont pas d'autres préoccupations. Et, soudain, tout s'écroule. Plus d'ac-cord, plus de grand-messe et plus de cord, plus de grand-messe et plus de bonne nouvelle (...).

- Le Parti commu

«Tout à ses problèmes, il continue à prétendre les traiter comme si le monde extérieur n'existait pas. Il monde exterieur n'existait pas. It avait besoin de nous censurer pour prouver à une partie de ses militants qu'il est capable de le faire. La CSG lui en fournit le prétexte et il le saisit. Je dis bien le prétexte, car je ne peux pas croire que le Parti communiste soit très fier de s'élever contre une mestre qui et traduire nar une une mesure qui se traduira par une amélioration nette et immédiate du pouvoir d'achat des bas et moyens salaires (...). Vous vous apprétez à franchir, tout à l'heure, a dit le premier ministre en direction des bancs communistes, une étape symbolique quand, à l'appel alphabétique des votes, on verra Georges Marchais emboîter sagement le pas à Ray-mond Marcellin. Cela pourrait prêter à sourire, si ce n'était si triste (...). Nous n'allons pas toujours aussi vite et aussi loin que vous pourriez le sou-haiter, et nous aussi d'ailleurs. Mais

-nous allons toujours plus vite et plus ioin que vous n'avez jamais été capa-bles d'aller seuls. Qu'avez-vous fait de ces soixante-dix ans? Beaucoup. pour freiner les mieux, au nom de l'exigence du bien ; mais bien peu au regard des espoirs que vous avez voulu incarner, de la force militante dont vous avez disposé naguère. Et si je vous dis ma tristesse, c'est parce que je sais que ceux qui vous soutiennant ancore de leur ardeur et de leur suffrages sont des gens qui restent sujfages sont ues gens qui resten habitas d'un espoir, qui connaissent l'injustice et veulent la combattre, qui sont mobilisables pour toutes les luttes de la gauche et que nous refuserons toujours d'inscrire par pertes et profits des combats du progrès. »

- L'avenir :

« Je ne vous promets pas un avenir radieux et sans efforts. Je ne vous annonce pas un parcours semé de pétales de lys ou de rose. Je peux vous garantir, en revanche, si le ralentissement de la croissance mondiale se confirme, une rigueur maintenue; je peux vous garantir une maîtrise des dépenses de santé qui nous obligera tous à des efforts de tous ordres pour que cela s'accom-pagne du maintien, à un haut niveau et pour tous, de la qualité des soins. Je peux vous garantir que le système de retraite explosera dans quinze ans si nous ne prenons pas, à l'issue du tout prochain débat qui est annoncé. les mesures qui pourront l'éviter. Je peux vous garantir encore que des politiques aussi difficiles, aussi compliquées, aussi ambilieuses que la politique de la ville ou de la réforme en profondeur de l'Education natio-nale seront longues à accoucher d'une société nouvelle et que, dans l'intervalle, il y aura sans doute encore d'autres poussées de fièvre. Mais nous maintiendrons, car nous ne réformons pas à la petite semaine mais plutôt à l'échelle de la décen-

- La crise lycéenne :

« Dans une situation pouvant, à tout moment, devenir incontrôlable, nous n'avons cessé de rechercher le dialogue, puis de l'accompagner de mesures énergiques. Les signes forts qu'ont émis le président de la Répu-blique et le gouvernement ont fait comprendre aux jeunes que leur message était clairement reçu. Il en a résulté une diminution sensible de la tension et un espoir nouveau. Bien imprudent celui qui se contenterali et qui crierali victoire, mais, au moins, des perspectives prometteuses ont-elles été tracées. Et, de toute façon, l'angoisse de nos jeunes lycéens, c'est d'abord celle de leur avenir, de leur emploi, de leur place dans la société. La revitalisation de notre système éducatif est essentielle. Elle est bien

Faux-semblants

par Jean-Yves Lhomeau

Si le premier ministre espérait transformer l'échec de la motion de censure en un vote de confiance en faveur de sa politique. c'est raté. Son succès de tunch à l'Assemblée nationale, face à l'incroyable coalition de la droite et des communistes, est un faux-semblant. Faux-semblant, parce qu'il a été assuré au prix de débauchages qui sentent, comme on dit à droite, la «République bananière» ou, plus gensemblant, parceque, s'il permet au premier ministre de survivre, il ne porte pas en lui la promesse d'une réelle stabilité; ni celle de l'affrontement, à bras le corps, avec les frustrations d'une société qui craque.

Certes, M. Rocard n'est pas la premier responsable de cette journée de dupes. L'opposition de droite a voulu la censure et les communistes, pour la première fois, s'y sont joints. Il fallait bien y parer, utiliser les moyens du bord même s'ils ne sont pas brillants, d'autant que nul autre que le gouvemement n'a les moyens de s'intéresser vraiment aux DOM-TO M. Qui reprocherait au premier minis-M. Util reprocurate ou pro-tre de n'avoir pas sabordé son gouvernement, dans un superbe aussi pur qu'inutile - sauf, peut être, pour son evenir personnel - de désespoir. Certes, la chef du gouvernement n'a fait, sur le fond, eucune concession. Mieux, il n'a rien promis d'autre qu'une « rigueur maintenue » au cas ou serait confirmée le ralentissement de la croissance mondiale, «la sueur» quelle que soit l'issue de la crise du Golfe. Mais les difficultés

de son entreprise restent entières. Au Parlement, il devra continuer d'agir à la petite semaine, à coup de procédures contraignantes, et fein-dre, tel M. Raymond Barre dans les années 1976-1981, de disposer d'une majorité qui lui donne les moyens de gouverner. M. Rocard a tué lui même l'idée de confiance», deux heures après le rejet de la censure, en engageant sa responsabilité (article 49-3 de la Constitution) sur l'ensemble du projet de budget pour 1991. Il lui sera de plus en plus difficile de constituer. tache éprouvante et qui désoriente ses partisens, ces majorités à géo-métrie variable – une cuillerée pour les communistes, une louche pour les

centristes - qui lui assuraient jusqu'alors quelques succès en douceur. Les centristes ont entrepris-de démontrer qu'ils sont à droite et les communistes qu'ils s'opposent et se moquent des réformes les plus favorables à ce qu'ils appellent «le monde du travalia. La confiance? Quelle dalsanterie | Même permi les socia qui se sont efforcés, lundi, d'offrir d'unité, elle n'existe pas. Il suffisait des fablusiens et de quelques autres pour le comprendre. On attend la curée. Le Parti socialiste, observe evec tristesse l'un de ses principaux responsables, «c'est Venise à minuit; on entend les cadavres tomber dans le grand canals.

Dans le pays, le rejet de la censure n'a évidemment rien règlé. M. Rocard n'est pas le premier responsable de la société bloquée qu'il a trouvée en arrivant à Matignon, des frustrations que les socialistes ont créées au fil de dix années - moins la « parenthèse», et encore, de la cohabitation - d'exercice du pouvoir. Il lui reste sur les bras la modernisation de l'éducation nationale, la colère des banlieues, la réforme de l'Etat. «Nous maintiendrons» dit-il, la politique engagée. Que dire d'autre?

En fait, la meilleure assurance vie du premier ministre c'est qu'il gouverne par défaut. Il en a fait lui même la remarque en s'adressant à la droite : «Comment diable feriez-vous si les socialistes n'étaient pas la ?» Le plus énorme des faux semblant de ce débat de censure est sans doute celui là. Censurer, c'est offrir au pays une majorité et une politique de rechange. Quoi de commun entre les communistes et la droite? Rien. Quelle majorité de droite? Aucune aujourd'hui, entre des gens qui ne cessent de se déchirer et qui ne perviennent pas à se mettre d'accord sur une procédure de désignation de sur tras procedure de designation de leur candidat commun à l'élection présidentielle, procédure qu'ils fei-gnent de souhaiter et que M. Valéry Giscard d'Estaing torpile chaque fois qu'il la peut parcequ'il ne croit même pas à sa nécessité. Quelle autre poli-tique pourrait-elle d'ailleur offrir au pays que la exercis propiere per le leur de la cuerra propiere per le leur de leur de leur de la leur de leur de leur qu'il leur de leur de leur de leur de leur de leur pour le leur de leur de leur de leur de leur de leur propiere per leur de leur de leur de leur de leur per leur de leur de leur de leur de leur de leur pour leur de leur de leur de leur de leur de leur pour leur de leur pour leur de pays que la « sueur » promise par le



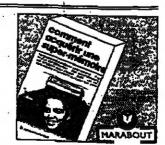



MICEZ



SOUSCRIVEZ / " E CAPITAL DE

sans papier? Nouvelles technologies de l'information et droit de la preuve Sous la direction de Françoise Gallouédec-Genuys Comment garder la trace des

transactions immatérielles? Des réponses concrètes aux problèmes qui concernent la vie quotidienne de chacun. Un ouvrage qui va au-delà du droit. Collection Notes et études documentaires, 256 p. 80 F.

**Une société** 

29, quai Voltaire 75007 Paris 36.15 ou 36.16 code Doctet

Tél. (1) 40157000

documentation Française

tardalt à se dissiper, il faudrait craindre que nos concitoyens ne se tournent vers des solutions extrêmes, que ni vous, ni moi, ne souhaitons voir prospérer.»

> M. Pons (RPR): « à bout de souffle »

A CONTROL OF THE CONT The second of th M. Millon a récusé l'idée selon M. Millon a récusé l'idée selon laquelle il chercherait à faire de M. Rocard « un bouc émissaire de tous les dysfonctionnements de notre pays : il s'agit simplement de donner le signal de la vigilance, de l'audace et du courage, d'attirer (...) votre attention sur les dangers d'éclatement de la société francaise ». the state of the s Promotion at the second of the 

1. Leller (D) CSG: Il s'agit d'une carence sociale

déposée en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitu-tion par MM. Charles Millon (UDF),

Bernard Pons (RPR), Pierre Méhai-

gnerie (UDC) et 76 de leurs collè-

gues a recueilli 284 voix (la majorité

absolue requise étant de 289 vob).

Deux députés UDF, 1 député RPR,

3 députés UDC (dont un apparenté).

et un député apparenté commu-niste ainsi que 14 non-inscrits ne l'ont pas votés. Comme le souhai-

des députés des DOM-TOM.

- Au groupe RPR, un seul député a fait défaut : M. Maurice

Nenou-Pwataho (Nouvelle-Calédo-

nie). En revanche, M. Jacques Laffeur (Nouvelle-Calédonie) fait partie des 128 députés RPR à avoir.

Le député cesuriste a accusé le pre-micr-ministre d'avoir travesti la présentation de sa CSG en expli-quant que « plus il y a de problèmes à la Sécurité sociale, plus on vous rend de l'argent. Ce n'est plus Matignon, ce n'est plus Grenelle, c'est presque Lourdex, à moins que ça ne soit Dieu et l'Elysée ». Cris sur les bancs socialistes, applandisca ne soit Dieu el l'Elysée ». Cris sur les bancs socialistes, applaudissements sur ceux de la droite et du centre. « Monsieur le premier ministre, traiter de l'avenir de la protection sociale est une tâche semée d'embûches et pour tous les gouvernants une leçon de modestie. Encore vaut-il mieux risquer l'im-

L'analyse du scrutin

- Au groupe UDF (91 élus),

deux députés manquent à l'appel :

MM. Jean-Pierre de Peretti della

Rocca (Bouches-du-Rhône) et

M. Emile Koehl (Bas-Rhin). Ils ont

été comptés dans un premier

temps comme votant la censure, le

président de groupe M. Charles Mi-ion ayant utilisé pour ce faire des

- Au groupe UDC (39 élus),

(Mayotte) ainsi que M. Gérard. Vignoble (Nord, apperenté UDC).

M. Raymond Barre en revanche a

- Au groupe communiste (26 élus), 1 élu manque à l'appel,

M. Ernest Moutoussamy (appa-

censuré le gouvernement.

délégations de vote.

finalement voté la censure.

La motion de censure anti-CSG M. Pierre de Bénouville (Paris), il a

tait M. Michel Rocard, aucun 3 députés n'ont pas suivi leurs col-

groupe n'a été épargné per les làques : MM: Jean-Paul Virapoullé défections. Sur ces 21 étus, 9 sont (la Réunion) et Henry Jean-Baptiste

encore lancé M. Zeller.

Pour M. Bernard Pous, orateur du groupe RPR, «la CSG est injuste, inadaptée et impopulaire, à l'image du gouvernement (...). La France est prête à vous censurer parce que voire texte est le symbole d'une politique à bout de souffle, d'un socialisme sans imagination empêtré dans ses contradictions et d'une méthode de gouvernement de l'immobilisme et voire projet, que vous prétendez novaleur, en est la démonstration éclosofte » a démonstration éclatantes, a affirmé le président du groupe RPR en ajoutant : « Le bilan de votre politique et d'une décennie de socialisme aurait dû vous rendre plus modeste et plus prudent. Car le

- Pour les non-inscrits,

14 députés n'ont pas censuré le gouvernement : MM. Michel Carte-

let (Aube), Jean Charbonnel (Cor-

rèze), Jean-Marie Daillet (Manche),

Serge Franchis (Yonne), Elie Hosrau

(la Réunion), Alexandra Leontieff

(Polynésie), Jean-Pierre Luppi

(Isère), Claude Miqueu (Hautes-Py-

rénées). Alexis Pota (la Réunion),

Bernard Tapie (Bouches-du-Rhône),

Alexis Warhouver (Moselle), Léon

Bertrand (Guyane), Christian Spiller

(Vosges), André Thien Ah Koon (la

Six ont choisi de censurer

M. Rocard: MM. Jacques Houssin

(Nord), Auguste Legros (la Réu-

nion), Jean Royer (Indre-et-Loire),

Maurice Sergheraert (Nord),

M= Marie-France Stirbois (Eure-et-

Laire) et M. Emile Vernaudon (Poly-

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Réunion).

popularité en cherchant le vroi que conservatisme, c'est vous! Les chercher à bon compte en reculant fousses réformes, c'est vous, l'imet en contournant l'obstacle », a mobilisme, c'est vous. » fausses réformes, c'est vous, l'im mobilisme, c'est vous.

Quant au député communiste du

Nord, M. Georges Hage, il a affirmé que « si, aujourd'hui, le chaix entre la droite et la gauche ne s'identifie pas au choix pour ou contre le gouvernement, les commu contre le gouvernement, les commu-nistes le regrettent, et pas seule-ment du bout des lèvres, mais ce n'est pas leur fait. Nous n'avons pas voit les motions de censure de la droite : elle aurait fait pire que vous. Si aujourd'hui nous prenons un parti diffèrent, ce n'est pas que la droite ait changé... (sur les bancs socialistes : « c'est le PC qui a changé la)... c'est eur'existe un changéls) ... c'est qu'existe un mouvement social qui, même si la droite essaie de le récupérer, se mobilise sur des objectifs progressistes. Faut-il préciser que nous n'entretenons aucune illusion sur les objectifs progressistes de la droite 2 ne les droites dr les objectifs réels de la droite?», a poursuivi M. Hage tandis que plu-sieurs députés PS feignaient de s'étonner. Il a également vivement dénoncé « la nocivité intrinsèque du projet de contribution sociale généralisée (...), détestable rejeton issu de paternités multiples ».

Soulignant que les communistes o'entretiennent e queune illusion sur les objectifs réels de la droite», M. Hage a estimé que « le capita-fisme tempéré ne saurait être qu'inconscience ou connivence. Il faut tendre la rose aux travailleurs et au capital le poing «Oh! oh!», entend-on sur les bancs PS) et non le contraire, mes chers cama-rades». Enfin, deux députés non inscrits ont pu «voler» quelques minutes de débat, le premier, M. Maurice Sergheraert (Nord), pour protester contre l'usage du 49-3, le second, M= Mario-Prance Stirbais (Fara-et-Loir) Stirbois (Eure-et-Loir), pour dénoncer « le triste visage » de la CSG. Cette dernière a été fraîchement accueillie par les députés socialistes hurlant : «A Bagdad! à Bagdad!».

••• Le Monde • Mercredi 21 novembre 1990 11

Pour tout savoir sur la C.S.C.E. et comprendre les enjeux du Sommet de Paris, lire un ouvrage capital:

Victor-Yves GHEBALI professeur à l'Institut universitaire de hautes études

LA DIPLOMATIE DE LA DETENTE : LA CSCE, D'HELSINKI A VIENNE (1973-1989).

Présentation de Benoît D'ABOVILLE. Avant-propos d'Hélène CARRÈRE D'ENCAUSSE. Préface de Jean KLEIN. Éditions Bruylant – 67, rue de la Régence, 1000 Bruxelles sion en France : Librairie générale de droit et de jurisprudt 26, rue Vercinoftorix, 75014 Paris, Duffance en Same : libraires Frynt à Neville,

l'Institut Pierre Mendès France

organise un colloque

les jeudi 10 et vendredi 11 janvier 1991

Pierre Mendès France et le rôle de la France dans le monde

• P.M.F. ET L'EUROPE

 P.M.F. ET LES RAPPORTS EST-OUEST P.M.F. ET LE MOYEN-ORIENT P.M.F. ET LES RAPPORTS NORD-SUD

Pour tous renseignements, s'adresser à : Institut Pierre Mendès France, 52, rue du Cardinal-Lemoine, 75005 Paris. Tél.: 44-27-18-80.

Faux-semblants

" Carence socialega

M. Figure Marian

新日本の新年の日本 一年 としょう

the transfer track of the con-

Bridge Greek

raginal og grafig Inglige og finnskalende er

ten dian di nadio Servicio

Avancez







le projet du siècle.

## **SOUSCRIVEZ A L'AUGMENTATION** DE CAPITAL D'EUROTUNNEL

Souscription DU 12 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE EUROTUNNEL procède à une augmentation de capital d'un montant de 5,6 milliards de Francs par l'émission d'unités (\*) nouvelles avec droit préférentiel de souscription, au prix de 28,25 F par unité.

Si vous êtes actionnaire d'EUROTUNNEL, vous pouvez acquérir 3 unités nouvelles pour 5 unités anciennes.

Si vous n'êtes pas actionnaire, vous pouvez participer à cette émission, en vous portant acquéreur des droits de souscription à raison de 5 droits pour la souscription de 3 unités nouvelles.

Des réductions de 50% sur le tarif de la traversée en navette EUROTUNNEL seront offertes, dans certaines conditions, aux souscripteurs lou aux bénéficiaires de leur choixl en fonction du nombre d'unités nouvelles souscrites.

Pour obtenir la Note d'Information ou son abrégé lVisa COB 90.460 du 02.11.1990, BALO du 05.11.19901, contactez votre banque, appelez le 47.74.57.71 ou tapez 3615 EUROTUNNEL

1º i Une unité est composée d'une action française et d'une action anglaise, jumelées et indissociables.



Traversez avec nous.



## Après l'échec de la motion de censure à l'Assemblée nationale

## Et maintenant?

Ah I is IV. République... Pour un peu, lundi 19 novembre, on s'y serait cru. Pendant quelques heures, l'Assemblée nationale est redevenue le centre de l'univers politique, et les députés ont goûté au doux frisson de tenir le Dès 15 heures, le Palais-Bourbon enfle de rumeurs, bruisse de murmures, tressaille aux comptages des «pointeurs». Du député anonyme à la vedette politique, chacun y va de son commentaire - \$288 - Non, 284. – Moi, je parie sur 280. – ou de sa révélation sur le voisin de son voisin d'hémicyle, qui pourrait, ou non, voter la cen-

Mais les plus douces émotions n'ont qu'un temps. Après avoir joué à se faire peur, ou cédé quelques instants à la tentation de croire que le jour de la revanche était enfin arrivé, les députés ont vite tiré, dans les couloirs, les leçons de l'échec probable de la censure du gouvernement. Et la Ve République est revenue au gaiop.

A droite, le message est clair : le gouvernement doit sa survia à quelques éphémères et peu glorieux débauchages de voix individuelles et ne perd rien pour attendre. Les pythles de l'opposition prédisent un avenir noir à M. Michel Rocard. M. Charles Millon, le président du groupe UDF, ne lui concède qu'un « sursis de quelques mois, ou de quelques semaines ». « Les probièmes ne sont pas résolus, affirme-t-il, et ce vote est sans signification. » « Les difficultés sont devant iui, affirme M. Adrien Zeller (UDC, Bas-Rhin). M. Michel Rocard vient de manger son pain blanc. »

### Un « télégramme » du président

M. Denia Jacquat IUDF Moselle), médecin de son état, na se fait, lui non plus, guère d'illusions sur les chances de survie du premier ministre. «Le gouvernement est sur la pente descendante, constate-t-il. En médecine, on appelle cela le syndrome du glissement. » Quant à M. Michel Barnier (RPR), il pressent des risques « d'explosion ». « Je n'al jamais senti les Français aussi disponibles pour n'importe quoi, ils n'ont plus de repères politiques », affirme la député de la Savoie, M. Philippe Vasseur (UDF, Pas-de-Calais) s'attendrit presque sur un premier ministre qui, seion lui, ∢*n'aurait pas* perdu grand-chose à être ren-

la plupart des députés des

départements et territoires d'ou-

tre-mer à l'égard des gouverne-

ments en place, venait, en effet,

Permì les députés des DOM-

TOM, non inscrits, membres ou

apparentés d'un groupe de l'op-

position ou du PC, quetre élus de

la Réunion, un de la Guyane, un

de la Guadeloupe, un de Mayotte, un de Nouvelle-Calédo-

nie, et un de la Polynésie fran-

çaise, avaient refusé de censurer

le gouvernement de M. Michel

L'opposition n'a pas eu de

mots assez durs pour dénoncer.

selon la formule de M. François

d'Aubert (UDF), les « républiques

bananières qui avaient sauvé

les socialistes, tout s'achète,

même les voix des députés » a

déclaré de son côté M. Bernard

Pons, président du groupe RPR,

tandis que M. André Santini

(UDF), relevait que « les confettis

de se manifester ouvertement.

t-il, Rocard joue avec un ventral et un parachute dans le dos. Il sort conforté, car il a fait la démonstration qu'il n'y a pas de majorité pour le renverser, Ça veut dire qu'il a gagné six mois, mais 1991 sera difficile. »

Autre certitude dans les rangs da l'opposition : si les députés de droite, alliés pour la circonstance avec les élus communistes, ne sont pas parvenus à renverser le premier ministre, le président de la République lui, y parviendra, Pour Mer Nicole Catala (RPR, Paris), & M. François Mitterrand a pointé son pouce vers le bas », « Il a raté M. Rocard une première fois, ditelle, il ne le ratera pas la

C'est là une conviction que

quelques députés et ministres socialistes ne sont pas loin de partager, « Ce soir, M. Rocard n'a gagné que le droit d'être usé jusqu'à la corde », susume un député fabiusien. Des preuves? Devant quelques-uns de ses collègues, le député des Landes, M. André Labarrère (Pyrénées-Atlantiques), fabiusien, s'est prévalu d'en avoir une de taille : un etélégramme » du président de la République, le félicitant d'avoir financé des cars pour inciter les lycéens de sa circonscription à venir manifester contre le gouvernement le 12 novembre. Une autre? Seion un ministre, elle est à lire dans le vote des deux députés fidèles du président de la République, MM. Pierre Merli (UDF, Alpes-Maritimes) et Pierre de Bénouviile (RPR, Paris), qui, alors que l'avenir du gouvernament se iouait à quelques voix, sont montés à la tribune pour déposer leur bulletin de censure dans l'ume.

Placé sous surveillance par l'Elysée, M. Rocard pourra-t-il. au moins, a'appuver sur sa maiorité à l'Assemblée? Voire. C'est piutôt un e*sursis avec mise* à déoutés socialistes.

De ce vote de censure, le premier ministre sort « renforcé dans son équation personnelle, observe M. Henri Emmanuelli (PS, Landes), jospiniste. Il apparaît comme celui qui travaille et contre lequel se liguent les méchants. S'il avait été renversé, ce serait « Rocard superstar». Politiquement, c'est autre chose, parce que la situation sociale reste insaisissable et que l'on fabrique des frustrés. Pour M. Rocard, tout le problème est là, maintenant, a

M. Jean-Christophe Cambadé-

que si la position du premier ministre est « conjoncturellement elle, «n'a pas fondamentale changé, et les problèmes demeurents. Le vote de lundi soir témoigne, selon l'élu de Paris, de «l'inadéquation entre le débat parlementaire et le débat dans le pays ».

#### Une bonffée d'oxygène

A M. Rocard, donc, de faire la preuve qu'il peut lui-même résoudre ce malaise. Au sein du groupe socialiste, il y a ceux qui sttendent clairement au tournant et ceux qui, plus généralement, estiment que c'est l'ensemble de la majorité présidentielle qui devra, demain, montrer sa faculté à « rebondir ».

« Passer la censure, c'est, pour lul, une bouffée d'oxygène, constate M. Michel Suchod (PS, Dordogne), proche de M. Jean-Pierre Chevenement, mais elle lui Impose des devoirs, M. Michel Rocard doit tirer les conséquences de cette situation où tant de votes ∉ contre » se sont manifestés. Il faut qu'il reprenne en main un certain nombre de dossiers : sortir réallement de la crise des lycéens, amorcer le Grenelle des retraites. » Le président du groupe socialiste, M. Jean Auroux, fablusien, observe que le premier ministre vient de vivre une répreuve qui devrait l'înciter à une écoute plus attentive des profondeurs du PS. s Et M. Auroux d'ajouter. dans un étrange sourire : « Personnellement, cela me zéjouit d'avanca... > .... M. Jean Poperen, ministre des

relations evec le Parlement et chef de file de son propre courant eu sein du PS, constate que le vote de lundi a montré « ou'il n'y avait pas de majorité contre le gouvernament de M. Rocard ». que « la majorité préside tielle doit répondre à un certain nombre de problèmes exprimés dans le malaise de la société». S'il observe, « au cours des dernières semaines, une aggravation des tensions et une déchirure du tissu social », M. Poperen rappelle que, lors de la préparation du congrès de Rennes, il avait sierté le PS et le gouvernement sur «le risque de crise qu'entraînait l'aggravation des

Avec quelle majorité agir désormais? « Depuis deux ans. explique M. Jean-Pierre Michel (Haute-Saône), proche de

M. Chevènement, le gouvernement gouverne sans majorité, une fois avec les voix centristes, une autre avec les voix communistes : auprès de l'opinion publique, ca brouille le message. # M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, président de France unie, voit déià l'avenir en rose pâie. «On va peut-être vers une autre maiorité, vaticine-t-il. Ce vote est une étabe essentielle de la recomposition du paysage politi-

### Bras de fer

que. Moi, je continue ma petite

Le point de vue du ministre centriste est loin d'être partagé par la majorité des députés PS. S'ils ne cachent pas leur trouble après le vote de la censure par les députés communistes. Ils se refusent à renoncer à toute chance de reconstituer une alliance avec l'ensemble des forces de gauche. Dans le discours de M. Rocard, ils ont voulu lira, au contraire, une tonalité de gauche. Pour M. Claude Bartolone (Seine-Saint-Denis), fabiusien, « il faut manœuvrer avec le PC ». « Aujourd'hui, l'horizon est brouillé à cause de leur congrès, explique-t-il. On va entrer dans une période de bras de fer avec eux, mais il ne faut pas que cela pose des problèmes au niveau des municipalités, d'autant que les maires communistes sont souvent des rénovateurs. Ce n'est pas à eux qu'il faut faire subir les conséquences du comportement de la direction de leur

Combattre l'impatience présidentielle, convaincre les députés socialistes, construire une nouvelle majorité et, enfin, conduire una nouvelle politique... La programma de M. Rocard est décimain de son succès à l'Assemblée nationale. Il v avait là de quoi convaincre un décuté rocardien, M. Gérard Gouzes (Lot-et-Garonne), que e pour M. Rocard, c'aurait été formidable de tomber ce soir sur ce projet». « On est même un cerțain nombre, déclarait-il, à lui avoir conseillé de donner sa démission au président de la République dès mardi matin. » Le premier ministre n'a pas suivi ce conseil, qui révèle néanmoins un fait nouveau : pour les rocardiens, le masochisme ne va plus de sol.

PASCALE ROBERT-DIARD

## Les socialistes « repreneurs » de l'entreprise communiste

Le vote de la censure par les députés communistes, qui ont joint leurs voix à celles de la droite, lundi 19 novembre, contre un gouvernement dirigé par un socialiste, est un fait sans précédent depuis 1957 (le PCF avait, alors, voté la défiance au gouvernement de Guy Mollet). Il marque une période nouvelle dans les relations entre les deux partis, au moment où les communistes tentent de tirer les conséquences de l'effondrement de leurs références à l'Est.

«Le seul fait politique nouveau qu'apporte cette censure, c'est que les communistes la votent», observait, lundi, dans les couloirs du Palais-Bourbon, M. Claude Bartolose, l'un des principaux lieute-nants de M. Laurent Fabius. Chargé, au secrétariat national du PS, des relations avec les autres partis et avec les syndicats, M. Bartolone, député de la Seine-Saint-Denis, département qui est l'un des derniers bastions du PCF, est, parmi les dirigeants socialistes, de ceux qui sont le plus attentifs aux évolutions des communistes. Pour lui, les rapports entre les deux partis sont entrés dans une phase comparable à celle de la fin des années 70, dominée par le débat sur les nationalisations et l'accusation de « virage à droite » portée par le PCF contre le PS.

L'importance que revêt la question communiste pour les socialistes, aujourd'hui, ressort du discours de M. Michel Rocard, qui, pour une fois, s'est davantage attardé à répliquer à la direction du PCF qu'à répondre aux arguments des centristes contre la contribution sociale généralisée et contre sa politique. Depuis que le vote de la ceusure avait été annoncé par M. Georges Marchais, le 26 octobre dernier, le premier ministre considérait cette décision comme une donnée politique majeure, sur laquello il invitait ses amis à se concentrer. Le bulletin rocardien Convainere y avait insisté dans plusieurs éditoriaux, affirmant notamment, debut novembre, que « M. Georges Marchais aura besoin de tout son laich pour expliquer pourquoi il vote avec M= Marie-France Stirbois contre une mesure de gauche» (le Monde du 6 novembre).

Le vote de la censure est une rupture – restée sans effet en la circonstance - avec la tradition imitaire oui est demeurée une sorte d'impératif catégorique, à gauche, par-delà la scission du congrès de Tours en 1920. Les dérogations à ce principe, toniours imputables aux communistes, apparaissaient à chaque fois comme des parenhèses, imposées de l'extérieur par la direction soviétique aux responsables du PCF, que ce soit lors de l'adontion de la tactique « classe contre classe » aux élections législatives de 1928 ou bien lors de l'entrée dans la « guerre froide » en 1947. Elles laissaient les dirigeants du parti français privés de stratégie, jusqu'à ce qu'un changemen de ligne à Moscou leur permette de revenir dans la voie de l'union avec les socialistes, en 1935 - ce qui allait conduire au Front populaire, - ou bien, après la mort de Staline en 1953, lorson'ils avaient décidé d'apporter leurs voix au gouvernement Mendès France, puis fait alliance avec le Front

#### La pression des élections

Familiers de ces précédents historiques, plusieurs dirigeants socialistes avaient soupçonné une nouvelle intervention extérieure d'être la cause de la runture de 1977, lors des discussions d'actualisation du programme commun qui associait, alors, le PS et le PCF. Cette thèse. qui a fait l'objet de nombreuses analyses et spéculations, n'a jamais été démontrée de façon définitive. Quoi qu'il en soit, il existait dans la situation intérieure du PCF assez d'éléments pour expliquer ce « tournant », sans qu'ait été nécessaire ou, à tout le moins, décisive une injonction soviétique. Depuis cette date, c'est-à-dire depuis treize ans, le PCF, qui a officiellement tiré un trait sur « un quart de siècle » d'union de la gauche – selon la formule de M. Marchais en 1985 tente de se forger une stratégie autonome, en y perdant, au fil des nant, chaque fois que nécessaire, aux accords électoraux avec le PS, sans lesquels il ne ferait élire ni députés, ni maires, ni conseillers généraux. Le vote de la censure vient donc

au terme de cette évolution, qui, aujourd'hui, ne doit évidemment plus rien aux orientations stratégiques d'une internationale communiste définitivement rayée de la carte, il s'inscrit, en revanche, dans la démarche d'une direction qui tente, une fois de plus, de faire jouer le patriotisme de parti et l'antisocialisme contre ses contestataires, lesquels ont eu à cœur de respecter scrupuleusement la consigne et de faire en sorte qu'il ne manque pas une voix contre le gouvernement parmi les députés du groupe, Parfaitement conscients de ce fait, le premier ministre et les dirigeants socialistes veulent, de leur côté, se mettre en position de mener avec les communistes; lorsque ceux-ci seront sortis de leur congrès et commenceront à penser aux échéances électorales - régionales et cantonales - de 1992, un débat dont l'enjeu est rien de moins que la « reprise » de l'électorat conservé par le PCF.

M. Rocard a posé des jalons dans cette perspective, en rappelant les communistes aux sources communes qu'ils partagent avec les socialistes, en les invitant à tirer les leçons de leur échec historique et en allant jusqu'à affirmer qu'il n'avait, pour sa part, jamais été « anticommuniste », ce qui était peut-être excessif. L'ancien dirigeant du PSU n'a jamais été avare, en effet, de critiques acerbes contre le Parti communiste, ce parti qui ane sert à rien » disait-il dans les années 70 - et qui faisait peser sur le PS une mauvaise conscience «sociale» empêchant ce dernier de prendre conscience des réalités conomianes.

Aujourd'hui, l'heure n'en est pas moins, pour les socialistes, à la recherche d'une stratégie, vis-à-vis du PCF, assurant que la sortie du communisme de ses élus, de ses cadres et de ses électeurs, se fasse conque « nulle part » politique. M. Rocard «repreneur» de l'entreprise PCF?

**PATRICK JARREAU** 

3212

## **Une** lettre de M. André Lajoinie

Dans le compte rendu du débat à l'Assemblée nationale sur le projet de contribution sociale généralisée (le Monde du 17 novembre), nous avions rapporté l'intervention de M. Jean-Claude Boulard, député socialiste de la Sarthe, rappelant que, en 1983, les communistes avaient approuvé une autre contri-bution de 1 %, et nous avions écrit : « C'étail Fiterman! » lance en riant le président du groupe communiste, M. André Lajoinie.»

Dans une lettre qu'il nous a adressée, le président du groupe communiste exprime sa « surprise » et son «indignation», en nous précisant que « ce sont des députés socialistes qui ont tenu ces propos». Le Journal officiel attribue, en effet, cette interjection à MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Pierre Bacumler, députés socialistes, respectivement, de Paris et

### le iournal mensuel de documentation politique après-demain

Fondé par la Ligue des droits de l'homme (non vendu dans les kiosques)

offre un dossier complet sur :

## LES SYNDICATS ET L'EUROPE

Envoyer 40 F (timbres à 2 F ou chaque) à APRES-DEMAIN, 27, rue Jean-Dolent, 75014 Paris, en apécifiant le dossie demandé ou 150 F pour l'abonn droit à l'anvoi gratuit de ce numéro

Des joueurs a dirigearis marsel jus par les enqu**et**i

The Reserved States of the

« Les confettis de l'empire, ça sert tout de même à quelque chose... » UDC, M. Pierre Méhaignerie, qui même à quelque chose. Quel ne pas renverser le gouvernevotée », constatait un député carneval i s. Et chacun de gloser, ment en place. Quant à l'alliance RPR après l'annonce des résuldes voix PC et FN, elle ast inadavec un sens aigu de la confratats. Le légitimisme coutumier de ternité, sur l'amendement loge-

### « Un week-end d'enfer »

conviction politique.

ment, la piste d'aéroport, le mor-

ceau de route ou la promesse de

gymnase qui avaient, pour ces

députés, fait office, lundi soir, de

S'il ne faisait pas bon être un député d'outre-mer, lundi 19 novembre, dans les couloirs du Palais-Bourbon, plus difficile encore était la position des députés métropolitains, membres d'un groupe de l'opposition, et réfractaires au vote de la censure, M. Gérard Vignoble (UDC), confiait avoir « vécu un week-end d'enfer ». « Malaré les pressions multiples et variées, je Rocard ». « Je constate qu'avec n'ai pas changé d'avis. Michel Rocard a au du courage de poser le problème de la refonte de la protection sociale. La CSG est une chance pour l'avenir, expliquait-il, et en plus, le contexte international devrait donner au de l'empire, ça sert tout de monde politique, la prudence de

Mais M. Vignoble pouvait toutefois s'estimer moins malheureux que deux de ses collègues UDF, MM. Emile Koehl et Jean-Pierre de Peretti della Rocca, qui, en dépit de l'annonce de laur refus de voter la censure, ont appris à leur grande surprise que leurs voix avaient été comptabilisées avec celles de leur groupe. Leur président, M. Charles Millon, avalt tout simplement utilisé dans ce vote, la procuration « en blanc » que laisse chaque député à son groupe. Dénonçant ces e procédés staliniens», M. de Peretti expliquait qu'il avait, dans l'après-midi, informé son président de groupe de sa position et que, dans un courrier adressé au secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Michel Ameller. il avait renouvelé cette information. Après avoir obtenu la rectification de leur vote, les deux députés de l'UDF ont annoncé qu'ils démissionnalent de leur groupe.

Quant au orésident du groupe

avait déploré, avant le scrutin, « la formidable pression exercés par le gouvernement sur les déoutés d'outre-mers, il a eu droit à une volée de bois vert de la part du premier secrétaire de la fédération socialiste de la Guadeloupe; M. Félix Proto. «Les propos tenus par le président du CDS, d'inspiration douteuse, visent à faire edmettre l'opinion selon lequelle il y aurait deux catégories de parlementaires, a soutigné celui-ci. C'est en cela qu'ils sont inacceptables, parce que discriminatoires et attentatoires à la dignité de la représentation de l'outre-mer au Parle-

(1) La Réunion : MM. Jean-Paul Viraponilé (UDC), Elie Hoarau (app. PC, non inscrit), André Thien Ah Koon (non-inscrit), Alexis Pota (app. PC, non-inscrit); Guyane : M. Leon Bertrand (ex-RPR, non-inscrit); Guadeloupe : M. Ernest Moutoussamy (app. PC); Mayotte : M. Henry Jean-Baptiste (UDC); Nouvelle-Calèdor rice Nenou-Pwataho (RPR); Polynésie française : M. Alexandre Léontieff

ationale

m. and we fast sace

gent die Caffendale greigert

socialistes « repreneur

entreprise communis



14 Police : les sanctions comme l'inspecteur Dufourg. 15 Europe spatiale : un entretten avec M. Quilès. 20 Année autour d'un transmitté de l'apparaire de la prostate 16 Missiques : Léon Récibone.

17 « L'Annonce faite à Marie »; de Paul Claudel.

• Le Monde ● Mercredi 21 novembre 1990 13

L'ancien secrétaire général de la police de Vichy a la « qualité d'inculpé »

reprises, notamment pour adapter la

désignation de ses membres aux

nus postérieurement », indique

A l'appui de sa thèse, la chambre d'accusation se reporte aux propos du président de la commission des

lois qui déclarait, le 22 octobre

1953 : « Votre commission d'abord, l'Assemblée nationale ensuite, esti-

mèrent nécessaire de maintenir, dans

1944 afin de sauvegarder l'unité de juridiction pour tous les justiciables

de la Haute Cour, quelle que soit la

La loi du 3 mars 1954 prévoit que

les juges de cette Haute Cour seront

élus parmi les membre du Parle-ment (l'Assemblée nationale et le

Conseil de la République selon les

termes de l'époque). Dans son arrêt,

la chambre d'accusation relève au

passage que la Haute Cour a statué en 1960 sur « le cos de M. Abel Bon-

nard, qui avait été condamné par contumace le 4 juillet 1945 ». Ancien ministre de Vichy, Abel Bonnard

s'était jusqu'alors réfugié en

Notons enfin que René Bousquet,

effet que l'ancien secrétaire général de la police de Vichy « a la qualité d'inculpé (...) ayant été nommément visé dans les réquisitions écrites de

M. le procureur général en date du 25 septembre 1990».

"UNE MANIERE CARESSANTE

DE FILMER LES FEMMES

LA DISCRÈTE

FIGARO

" "DROLE,A NE PAS MANQUER"

date à laquelle ils seraient jugés. v-

son principe, la Haute Cour de jus-

## La chambre d'accusation de Paris veut instruire le dossier de René Bousquet

formé par le procureur général ou René Bousquet lui-même, inculpé du chef de crimes contre l'humanité, le président de la chambre d'accusation de Paris a reçu, lundi 19 novembre, la charge d'instruire le dossier de l'ancien secrétaire général de la police de Vichy. René Bousquet est notamment accusé par les parties civiles d'être l'un des principaux responsables français des grandes rafles du Vel'd'Hiv' en juillet 1942.

Au terme de l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris, rendu lundi 19 novembre par M. Albert Mostty et ses deux conseillers, MM. Jean Cambos et Yves Chagny, deux éléments so dégagent très clairement. Tout d'abord, le président de lachambre d'accusation se voit confier « la continuation de l'information » visant René Bonsquet « pour accomolir tous actes d'instruction utiles ». La chambre d'accusation, ensuite,

Hante Cour de justice de la Libéra-tion de juger l'ancien responsable de la police de Vichy, dans l'hypothèse du renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement.

 De la dissolution de fait de la commission d'autre de la Haute Cour. La chambre d'accusation prend acte de l'impossibilité d'appliquer l'ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée par la loi du 27 décembre 1945, rendue caduque faute d'avoir été actualisée à temps, et désigne son président pour ass mer l'instruction. Dans son arrêt, la chambre d'accusation rappelle en effet la loi de 1945 : « L'instruction est confile à une commission compo-sée de cinq magistrats de l'ordré judi-ciaire, nommés par décret, et de huit personnes désignées par l'Assemblée nationale constituante. Six magistrais, nommés par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice, et trois personnes désignées par l'Assemblée nationale constituante sont choisis à titre de supléants.»

La chambre d'accusation note qu'il n'a « pas été procédé à l'actua-lisation de cette formation qui, L'affaire des fansses factures du SC-Toulon

n avaient

mine la comptabilité de l'OM à broptos des transferts de joueurs avec Toulon. Les deux hommes chient tonjours en garde à vue mardi mann 20 novembre.

L'audition à titre de témoins de

A leur sortie de l'hôtel de police, les joneurs se sont refusés à toute déclaration. Mais ils ont sans

doute été entendus à propos des

hommes ont toujours réfuté ces

Enfin, deux autres anciens joueurs de l'équipe varoise, qui opèrent aujourd'hui à Bordeaux, Joseph-Antoine Bell et Philippe

Fargeon, ont, eux aussi, été enten-dus par les enquêteurs marseillais

agissant sur commission rogatoire en Gironde. Les policiers ont pro-

cédé à une perquisition au domi-cile des deux hommes avant de les

interroger. Le gardien camerounais a déclaré que cette perquisition était « normale » et qu'il n'avait « rien à cacher ».

Sept personnes ont déil été inculpées dans le cadre de l'affaire toulonnaise. Seul deux dirigeants du club varois, MM. Rolland

Courbis, manager général, et Eric Goiran, directeur administratif,

Pardo, Olmeta et Casoni était attendue. Leur mise en garde à vue

depuis 1949, n'a pas eu à instruire justice n'a jamais été abrogée et a, d'affaires relevant de la Haute Cours. Du coup, M. Moatty et ses deux conseillers indiquent : « Dans substitution n'étant susceptible d'être saisie, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, désignée pour instruire par les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ne saurait décliner sa compétence, une telle décision pouvant être considérèe par les parties civiles comme un déni de justice et une violation de l'article 6 de la Convention euro péenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit enten-due équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tri-

.2) De la pérennité de la Haute Cour de justice de la Libération. Sur ce point, la chambre d'accusation souligne qu'il reviendre à la Haute Cour, dans l'hypothèse où la justice renverrait René Bousquet devant une juridiction de jugement, de le juger. «L'ordonnance du 2 novembre 1944 ayant créé la Haute Cour de

bunal indépendant et impartial».

Après l'expédition punitive

contre des travailleurs immigrés dont on ne savait trop s'il était ou pas inculpé, est désigné comme tel dans l'arrêt de la chambre d'accusa-Inculpation des parachutistes de Carcassonne

CARCASSONNE

Après l'expédition punitive menée samedi 17 novembre, contre la population maghrébine du quartier du Viguier à Carcassonne - 6 personnes au moins, dont 3 d'un âge assez avance, out été blessées – 13 militaires du 3º régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMa) ont été inculpés mardi matin 20 novembre, de « violences avec armes, prémédita-tion et complicité » et écroués à la maison d'arrêt de Carcassonne. Sur les 25 militaires, présentés, 4 par 4, depuis lundi soir au parquet au terme d'une garde à vue de quarante-huit heures, les 10 derniers devaient égale-ment être inculpés dans la journée.

attendue. Leur mise en garde à vue l'était beaucoup moins. Elle a suscité une vive émotion dans un milieu du football déjà ébranlé par la double inculpation dont fait l'objet M. Jean-Claude Darmon, le « M. Pub» du football français (le Monde daté 18-19 novembre) également mis en cause dans l'affaire de Toulon. D'un âge moyen de vingt ans, la phipart engagés depuis moins de deux ans, les 26 paras – soit la moitié du « commando » qui avait semé la terreur à coups de pioches et de matra-ques dans l'immeuble Provence - ont doute été entendus à propos des dessous-de-table qu'ils auraient perçus à l'occasion de leurs trans-ferts dans d'autres clubs. Selon M. Raphæll Di Francia, un ancien a imprésario » du club varois déjà inculpé dans cette affaire, Pascal Olmeta aurait touché 1 million de francs au «noir», ses deux coéquirefusé d'expliquer les raisons de leur geste au procureur Jean-Jacques Silvestre. Comme s'ils s'étaient donné la consigne, ils ont tous dit qu'ils s'étaient trouvés là «par hasard» et is étaient trouvés la «par hasand» et qu'ils ignoraient qui étaient les meneurs. La police aurait acquis la certitude cependant que deux «cheis», vraisemblablement des sous-officiers, ont prémédiré et organisé la ratonnade dès jeudi soir, au lendemain de la condamnation – qu'ils jugeaient légère – des jeunes Maghrébins qui avaient blessé un parachutiste d'un coup de couteur au cours d'une basance. piers recevant pour leur part 500 000 francs chacun. Les trois couteau au cours d'une bagante.

Cette violence organisée, qui s'est abattue brutalement sur une ville pai-sible, a provoqué de nombreuses réac-tions indignées. Le MRAP a annoncé qu'il se constituait partie civile.

qu'il se constituait partie civile.

Dans la cour d'honneur du 3-RPIMa, lundi matin, le colonel Ribeyron, chef de corps, a évoqué devant ses 1 500 honnnes, cette affaire qui, a-t-il dit, «n'est par digne de l'armée française». Tous les parachutistes, a-t-il annoncé, sont coasgués jusqu'à nouvel ordre. Il a promis aux coupables des sanctions sévères. En 1987, après une ratonnade du même genre, la justice n'avait pas pu mettre la main son les auteurs. Ils avaient été dispersés sur les auteurs. Ils avaient été dispersés à coups de mutations aussi subites que discrètes.

. BERNARD REVEL

## Des joueurs et deux dirigeants marseillais entendus par les enquêteurs

Trois anciens joueurs du club de dus par les enquêteurs de la bri-football de Toulon, qui évoleent sade financière du SRPJ de Mardésormais à l'Olympique de Mar-seille – les internationaux Pascal Olmeta, Bernard Pardo et Bernard Casoni - ont eté placés en garde à vue pendant plusieurs heures, lundi 19 novembre, par les policiers marseillais chargés de l'enquête sur les malversations financières du club toulonnais, avant d'être libérés dans la soirée.

Deux dirigeants de l'OM, MM, Jean-Pierre Bernès, directeur général, et Alain Laroche, directeur financier, ont également été enten-

The second section is

The state of the state of

The second second

de M. Archi

Andrew Contractors

**医新闻·利** 知·安小

The fire

A l'Assemblée nationale

## L'amendement sar les clubs de football disparaît

Au terme de la discussion budgétaire, lundi 19 novembre, le gouvernement n'a pas retenu, finalement, l'amendement concernant le financement des clubs professionnels de football, déposé par M. Jean-Marc Ayrault (PS, Loire-Atlantique), maire de Nantes, au cours de la séance du 16 aovembre (le Monde daté 18-19 novembre). Le député socialiste proposait que ces clubs se constituent, au plus tard le 1- janvier 1992, en sociétés anonymes soumises au contrôle des chambres régionales des

M. Ayrault a vivement protesté contre cette décision. « Je constate que le gouvernement ne retient pas cet amendement sous la pression du parti auquel j'appartiens. Je me désolidarise de cette décision alors que je pensais que l'occasion était venue de marquer le coup», a indi-qué M. Ayrault. Selon le maire de Nantes, certains députés socia-listes, parmi lesquels M. Pierre Mauroy, maire de Lille, seraient intervenus auprès du gouvernement pour qu'il ne prenne pas en compte son amendement.

M. Michel Charasse, ministre délégné au budget, s'est défendu en indiquant que « la formule de société anonyme peut convenir à certains clubs mais pas à d'autres, qui fonctionnent en économie mixte». « Le gouvernement a jugé ne pas devoir obliger le Parlement à trancher », a ajouté le ministre. Il a assuré à M. Ayrault qu'il réexaminerait ses propositions après la première lecture du budget au Senat. « En deuxième lecture, nous allons nous donner les moyens et le temps de la réflexion (...). Rien n'est enterré ce soir, personne n'est désavoué », a conclu M. Charasse.

## sont toujours incarcérés.

EN BREF

a Bernadette Fourtier inculpée pour des escroqueries à la carte bleue. – Bernadette Fourtier, le chef du «clau» Fourtier dont les agissements mettent en émoi, depuis des années, le village d'Ovanches (Haute-Saône), a été inculpée, lundi 19 novembre à pour une série d'escroquerie à la carte bleue d'un montant de

n Deux aus de prison pour un jeune émeutier de Yaulx-en-Velin. – Un eune homme de Vaulx-en-Velin (Rhone), a été condamné, hundi 19 novembre, à deux ans de prison ferme par le tribunal de Lyon, pour e dégradations volontaires », et s coups et blessures à agent » pendant les récentes émeutes dans la Vesoul, et incarcérée provisoire- banlieue lyonnaise. Agé de dix-neuf ment au commissarait de la ville, ans et de nationalité algérienne, Attoun Seisenet avait été interpellé dans la muit du 8 au 9 octobre alors 80 000 F. Sa fille, mineure, a été qu'il venait d'incendier une voiture remise en liberté, mais le concubin dans le quartier du Mas-du-Taureau. de celle ci, Patrick Di Rosa, agé de Armé d'une baire de bois, il avait vingt-cinq ans, a également été frappé un policier aux jambes au placé sous mandat de dépôt moment de son internellation.

## A contre-pied par Lourent Greilsamer

POUR juger de l'éclat de l'arrêt rendu par la chambre d'accude rappeler que la procureur général, M. Pierre Truche, avait requis que cette juridiction se déclare incompétente. Or, de tous les arguments juridiques développés par le procureur général, bien peu ont trouvé grâce auprès de la chambre d'accusation.

C'est déjà considérable mais les trois magistrats signataires de l'arrêt vont plus loin puisqu'ils écrivent - avec une clarté souvent rare dans de tels documents - que la chambre d'accusation ne saurait décliner sa compétence en matière d'instruction sous paine de commettre un acte qui s'apparenterait pour les parties civiles à « un déni de justice, et une violation de l'articie 6 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

Mais la plus haute hiérarchie udiciaire n'est pas seule à être prise à contre-pied. Ainsi le minis-tre délégué à la justice, M. Georges Kiejman, regrette-t-il probablement d'avoir trop laissé percer son sentiment dans les colonnes de notre confrère Libération. N'avait-il pas, il y a un mois, exposé une philosophie de la renonciation pour ce qui concerne ce dossier Bousquet? « Il y a d'autres moyens qu'un procès pour dénoncer la lâcheté du régime de Vichy », confialt-il. Et, plus précisément : « Sur un plan technique, Il peut sembler souhaitable que ce soit cette Haute Cour ou son équiquet. Si l'on dépasse le problème technique, il faut également prendre conscience que, au-dela de la

En rendant son arrêt, la chambre d'accusation se joue donc impérialement de bien des invitations à rendre le droit selon les desiderata du pouvoir politique. Le plus étonnant est que certains, aujourd'hul songent à l'en féliciter.

La chambre d'accusation, dans le même temps, coupe enfin court evec les extrêmes lenteurs d'une justice saisie par Mª Serge Klars-feld et Charles Libman, ainsi que par Me Joë Nordmann et Alain Lévy, voità plus d'un an. Faut-il souligner que tous les rouages de la machine judiciaire sont ici complices et que le dossier Bousquet par la chambre d'accusation de Paris en mars demier... Faut-il Indiquer qu'avant d'eller à son terme, si cela doit arriver un lour, cette « affaire » Bousquet risque encore de s'enliser bien des fois?

Rappelons enfin, en passant, que dans un contexte certes différent, la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 avril 1989, avait désigné la chambre d'accusation de Bordeaux pour instruire une plainte déposée contre René Bousquet... Il est vrai que cette plainte-là se greffait sur une autre instruction, celle visant Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde durant l'Occupation Autre symbole de la collaboration de la haute fonction publique sous

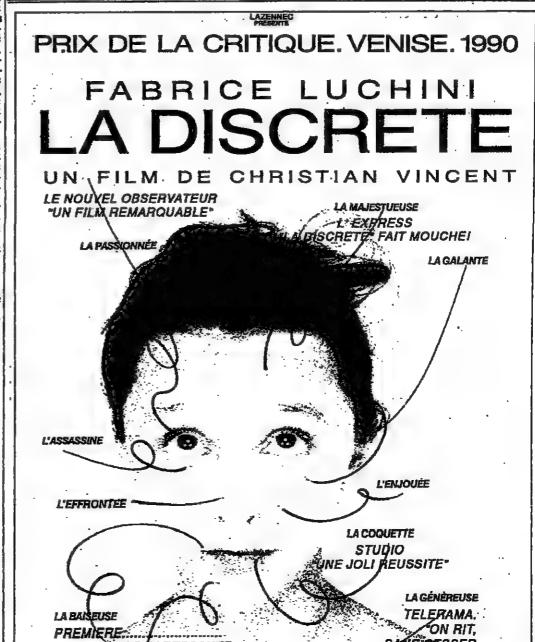

GRAND PRIX MARTINI DU CINEMA 1996



## SOCIÉTÉ

POLICE

En marge de l'affaire Doucé

## La révocation de l'inspecteur Dufourg est proposée par le conseil de discipline

Le conseil de discipline de la police nationale a proposé, lundi 19 novembre, la révocation de l'inspecteur Jean-Marc Dufourg, membre du Groupe des enquêtes réservées (GER) des Renseignements généraux parisiens, incuipé en marge de l'affaire Doucé. Des propositions de sanctions ont également été adoptées à l'encontre de deux autres membres du GER : six mois d'exclusion temporaire sans traitement pour l'inspecteur Gilles Azema; six mois d'exclusion temporaire, dont trois avec sursis, sans traitement, pour l'enquêteur Pascal Passamonti, C'est au ministre de l'intérieur qu'appartient la décision d'appliquer ou non les sanctions proposées par le conseil de discipline.

Accusé d'avoir tenté de recruter avec violence un indicateur à Sèvres (Hauts-de-Seine), qu'il voulait forcer à infiltrer l'entourage du pasteur Doucé peu avant la dispa-rition, puis la mort, de celui-ci le 19 juillet, l'inspecteur Dufourg comparaissait devant le conseil de discipline avec son avocat, M. Jacques Verges, qui a eu vite fait d'opter pour une stratégie de rupture. L'avocat a rapidement quitté la salle en compagnie de son client, laissant face à face les quatre représentants de l'administration et les quatre représentants des syn-dicats après avoir expliqué qu'il récusait les représentants syndi-

#### Le refus de siéger des syndicats

Ceux-ci ne pouvaient « juger en toute indépendance », a estimé l'avocat, arguant du fait que M. Alain Brillet, secrétaire général du Syndicat national autonome des policiers en civil (SNAPC), majoritaire chez les inspecteurs, aurait affirmé dans la presse que M. Dufourg n'avait rien à faire dans la police. Le défenseur a toutefois laissé sur la table du conseil un mémoire d'une quinzaine de pages, émaillé de nombreuses citations de journaux, qui détaille son système de défense.

Quant aux représentants syndicaux, ils ont, eux aussi, refusé de sièger, mais pour d'autres raisons : le SNAPC considère que le dossier présenté au conseil de discipline, concocté sur la base de l'enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), est « très incomplet ». Y figurent seulement

RELIGIONS

### Le recteur de la Mosquée de Paris entre à la Fédération nationale des musulmans de France

Le docteur Tedjini Haddam, recteur de la Grande Mosquée de Paris, a été élu, dimanche 18 novembre, membre du conseil d'administration de la Fédération nationale des musulmans de France. Cette décision devrait met-tre un terme à cinq ans de polémi-ques entre, d'une part, la Mosquée de Paris et, d'autre part, cette fédé-ration d'une centaine d'associations qui était née en 1985 précisément pour riposter au «monopole» de la représentation des musulmans de France, exercée selon elle par la Mosquée de Paris,

Plusieurs rencontres entre M. Tedjini Haddam et M. Daniel Youssouf Leclercq, un Français converti, président de la FNMF, avaient précédé cette réconciliation. Son entrée au conseil d'administration de la FNMF est, pour le recteur de la Grande Mosquée, « un geste devant manifester notre désir d'union et de cohésion ». Le communiqué final de la FNMF ajoute que cette décision commune « met fin aux divisions au sein de la communauté musulmane de France ». M. Haddam est l'un des membres les plus influents du CORIF (Conseil de réflexion sur l'islam en France), créé en mars les trois procès-verbaux d'audition de MM. Azema, Dufourg et Passa-monti. Manquent notamment le rapport de l'IGPN sur le fonctionnement du GER, ainsi que les auditions des chefs hiérarchiques

des policiers En se limitant à l'incident de Sèvres, l'administration policière semble avoir refusé d'ouvrir un débat général sur le fonctionnement des RG, estimant sans doute que les faits reprochés à l'inspecteur Dufourg, tels qu'ils sont éta-blis par les pièces de procédure, sufffisent largement pour prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires. Ne reconnaît-il pas avoir tiré un coup de feu, à haueur d'homme, contre la porte de M. Pierre Didier, l'agent qu'il vou-lait recruter, dans la nuit du 3 au 4 juillet? Le policier a enfreint de la sorte plusieurs articles du code de déontologie, notamment sur l'obligation du « respect absolu des ersonnes » (article 7) et l'usage de l'arme, qui doit être « strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre » (article 9).

#### Le rapport manquant

Deux collègues de l'inspecteur Azema, lequel n'avait pas de défenseur, sont venus témoigner en sa faveur. De nouveau, les syndicalistes ont quitté la salle pour pro-tester contre l'insuffisance des actes de la procédure disciplinaire. Ils regrettent particulièrement l'absence du rapport réalisé par un policier des RG de Boulogne-Bil-lancourt, qui rendait compte de l'affaire de Sèvres, il est en effet reproché à M. Azema, supérieur hiérarchique immédiat de M. Dufourg, de ne pas avoir pré-venu les échelons supérieurs des dérapages de son subordonné.

Or le rapport manquant avait précisément pour fonction d'alerter la hiérarchie, L'inspecteur Azema est fermement soutenu par le SNAPC, qui se propose, au cas où M. Joxe confirmerait la sanction, d'organiser une collecte afin de payer le traitement équivalent aux six mois de suspension. Quant à l'enquêteur Passamonti, présent le soir du coup de feu contre la porte de M. Didier, son cas a aussi suscité le départ des représentants syndicaux, à la suite d'un désaccord de pure forme sur la composition du conseil.

En claquant ainsi la porte en cours de séance, les représentants syndicaux n'ont pas seulement marqué leur désaccord avec la procédure choisie pour juger les trois policiers du GER; ils ont aussi fait porter l'entière responsabilité de la prise de sanctions sur le ministre

ERICH INCIYAN 2,288 milliards en 1989.

Dans la région lyonnaise Difficultés financières pour l'accueil

des réfugiés albanais

de notre bureau régional

Parce qu'il n'a toujours pas reçu l'aide financière promise par les pouvoirs publics, le Comité rhodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile (CRARDA), présidé par le pasteur Jean Costil, a décidé de suspendre les cours de formation et d'insertion dispensés à une quarantaine d'Albanais, hébergés depuis août dernier dans un de ses centres à Caluire, près de Lyon.

Ils font partie du groupe des ing cents personnes qui, après s'être réfugiés dans les locaux de 'ambassade de France à Tirana, ont été acheminés par bateau à Marseille, puis dispersés dans toutes les régions.

A raison de 180 francs par jour et par personne, leur prise en charge « à la demande du gouvernement, toutes affaires cessantes v, a nécessité l'embauche de six per-sonnes. Selon le CRARDA, le coût de cet effort serait de 400 000 francs, une somme que l'adminis-tration, jusqu'à présent, s'est refusée à acquitter.

Dans une lettre ouverte adressée à M. Claude Evin, ministre de la

solidarité, à la veille d'une réunion-bilan qui devait se tenir à Paris, mardi 20 novembre, les responsables de cette association dénoncent « les carences budgétaires, les entraves administratives », en même temps que l'a hypocrisie » manifestée à l'égard de ces réfugiés, « un produit exotique, médiatiquement intéressant sur le coup hors des

frontières, mais dont personne ne

veut ensuite s'occuper à l'inté-

Pour M. Olivier Brachet, directeur du CRARDA : «Si la France a une politique de droit d'asile, elle doit en assumer les conséquences, en évitant de se donner bonne conscience. » Outre l'Etat, accusé de n'avoir pas tenu ses engage-ments, le comité n'hésite pas également à mettre en cause les collectivités locales. « Elles se sont massivement mobilisées pour des situations d'urgence extérieures, comme la Roumanie. Mais, des qu'il s'agi! de trouver un logement pour un réfugié, nous rencontrons les pires difficultés, si ce n'est une hostilité manifeste», a ajouté M. Brachet, deplorant « l'effet boomerang de cette générosité à dis-

MICHEL DELBERGHE Ce «localisme» des revendica-

MÉDECINE

Dénoncée par l'Association française d'urologie

## La diffusion nationale d'un nouveau traitement de l'adénome de la prostate provoque une vive polémique

L'Association française d'urologie dénonce aujourd'hui, de la manière la plus vive, la récente installation, dans une trentaine d'établissements hospitaliers français, privés pour la plupart, d'appareils censés pouvoir traiter l'adénome de la prostate. Ces appareils offrent-ils, comme le sent entendre leurs fabricants, une alternative efficace au traitement chirurgical de cette turneur bénigne? Rien, faute d'une évaluation objective, ne permet de l'affirmer. Cette nouvelle thérapeutique est pourtant prise en charge par certaines caisses de Sécurité sociale, contrairement à l'avis émis par la Caisse nationale d'assurance-maiadie. Le ministère de la santé annonce des mesures originales pour mettre rapidement un terme à de telles

Les prologues français estiment généralement que, passé soixante-cinq ans, un homme sur trois est porteur d'un adénome de la prostate, tumeur bénigne, correspondant à une hypertrophie de cette glande masculine située à la face inférieure de la vessie et synthétisant l'une des composantes du sperme. L'hypertrophie de la prostate a souvent pour conséquence d'obstruer le canal de l'urêtre et l'écoulement de l'urine. C'est ainsi que cet adénome peut être à l'origine de symptômes fréquemment rencontrés chez les hommes agés, au premier rang des-quels la fréquence rapprochée du besoin d'uriner, ainsi que certaines

En l'absence de soins efficaces. l'adénome prostatique peut provo-quer des affections de l'appareil uri-naire, l'apparition de calculs vésicaux, et, à terme, des lésions des reins. Aujourd'hui, la thérapeutique de cette tumeur bénigne réunit des traitements médicaux (extraits de plantes, modificateurs du système nerveux, placebos, etc.) et des gestes chirurgicaux. Il s'agit, dans ce der-

D Réduction du déficit de la Croix-Rouge française. - Les résultats de française font apparaître une « quosi-disparition » de son déficit, passé en un an de 234,5 millions de francs à 10,6 millions de francs, a annoncé, lundi 19 novembre, la CRF à l'issue de son assemblée générale annuelle, qui s'est tenue les 17 et 18 novembre, à Paris. M™ Georgina Dufoix, présidente de l'organisation humanitaire française, a précisé que le chiffre d'affaires de la CRF était passé de 2,246 milliards de francs en 1988 à

nier cas, pour l'essentiel, du traite-ment dit «endoscopique», qui consiste en une forme d'ablation de cet adénome, sans grande ouverture

Selon l'Association française d'urologie, qui réunit la quasi-tota-lité des spécialistes français, publics et privés, quarante-cinq mille hommes sont pris en charge de cette façon chaque année dans notre pays.

C'est dans ce contexte qu'est C'est dans ce contexte qu'est apparue, ces derniers temps, « l'hyperthermic prostatique», que certains industrieis à hésitent pas à présenter comme une véritable « révolution thérapeutique». Cette nouvelle technique consiste, schématiquement, à amener, à proximité immédiate de la prostate, via le rectum ou le canai de l'urêtre, une sonde équipée pour chauffer cette giande.

## Une évaluation

« Les premiers travaux ont été menès à partir de 1986 avec beau-coup de prudence par le docteur C. Servadio de Tel-Aviv, explique le professeur Alain Le Duc (hôpital Saint-Louis, Paris), président de l'Association française d'urologie. Rien ne permet actuellement de conclure à l'efficacité réelle de ce type de traitement. Ainsi, les der-nières conclusions du pramateur de cette technique, établies à partir d'ob-servations réalisées sur cent vingt malades avec un an de recul, aboumaiques avec un un ut recui, acous lissent — avec de nombreux pro-blèmes méthodologiques — à 51 % d'amélioration. Or, on sait, pour ne prendre que cet exemple, que les pla-cebos permettent d'obtenir 35 % d'amélioration... Plus troublant encore, d'autres travaux, effectués en Allemagne sur trente malades et Allemagne sur trente malades et récemment publiés dans le Journal américain d'urologie, concluent à une totale inefficacité de cette méthode.»

S'ils se refusent encore à faire une croix sur cette nouvelle approche thérapeutique non invasive de l'adé-nome de la prostate, les urologues français estiment indispensable, tifs d'évaluation. Y parviendront-ils sans mai? Rien, ici, n'est encore acquis. Il apparaît, en effet, que plus d'une trentaine de chaffe prostate;

## délicate

pour y voir plus clair, de mener, de manière urgente, des travaux objec-

Alors qu'un taux de satisfaction inférieur à 70 % est généralement

considéré comme particulièrement alarmant pour les responsables

d'une entreprise, d'une municipalité

ou d'un service public, de récentes enquêtes, dans les universités et

dans les lycées techniques, ont fait apparaître des scores... inférieurs à 50 % (1). La cible de ce mécontente-

ment était clairement indiquée :

celui-ci ne porte pas sur la forma-tion, ni sur la qualité de l'enseigne-

ment, mais sur le mauvais état des locaux, des équipements techniques, de l'organisation administrative – et accessoirement sur les relations avec

On a pu s'étonner que la crise de 1990 éclate dans les lycées et non dans les naiversités, alors que le mécontentement est certainement aussi vif dans l'enseignement supérieur que dans le secondaire. Et il n'est nullement à exclure qu'un monvement de même nature second

n'est nullement à exclure qu'un mouvement de même nature secoue, un jour prochain, les facultés. Mais il y a, à cette situation, une raison simple : les lycées constituent un cadre institutionnel nettement plus contraignant que les universités. La surcharge des horaires et des effectifs, l'exignité et l'inadaptation de la «classe», pèsent de façon souvent intolérable sur une population de plus en plus âgée et habituée à une plus grande autonomie. Cette réalité a dairement été mise en lumière par un rapport récent de l'inspection

un rapport récent de l'inspection générale de l'Education nationale (le Monde du 17 novembre)

Mais surtout ce mouvement a fait

apparaître, de façon spectaculaire, l'attachement des lycéens à ce qui constitue leur cadre de vie essentiel : leur établissement. Ce qui a fait sa force a été la coagulation soudaine de revendications à caractère essentiellement local. La marcé humaine

qui a défilé dans les rues de Paris et de très nombreuses villes de pro-vince, le 12 novembre, était faite de

conglomérats de groupes rassemblés autour de banderoles affichant le

autora de banderoles africant le nom de leurs lycées et de leurs col-lèges. Et les négociateurs réunis autour de M. Jospin étaient plus directement préoccupés par le sort de «leurs» bahuts que par le budget de l'Education nationale ou la

réforme des lycées et des pro-

Saite de la première page

viennent d'être installés en France, pour la plupart dans des cliniques privées. Un investissement d'autant plus lourd que ces appareils sont, selon les marques, facturés 'entre' l'et plus de 3 millions de francs. Dans un document intitulé « Les

urologues face an lobby industriel», les responsables de l'Association les responsables de l'Association française d'urologie dénoncent vivo-ment la situation ainsi créée. Faisant état de la «compétition sauvage» à laquelle se livrent les industriels, ils expliquent : « La précipitation qui a entouré la commercialisation des machines d'hyperthermie prostati-que, parce qu'elle n'est pas fondée sur des études scientifiques véritables et parce que les industriels exercent de fortes pressions auprès des pou-roirs milies du grand public et des et parce que les industriets exercent de fortes pressions auprès des pou-voirs publics, du grand public et des urologues, est doublement condam-nable. D'autre part, les patients qui choisissent d'être traités par cette technique doivent être informés que les résultats et les conséquences, à moyen et long terme, sont à ce jour inconnus, » Cette association entend tout mettre en œuvre pour procéder à une large évaluation (mille patients, informés et volontaires, suivis pendant une période de six mois) dont les résultats pourraient

être connus en octobre prochain. La situation, dans ce domaine, est La situation, dans ce domaine, est d'autant plus complexe que ce procédé est déjà, dans certains départements, pris en charge par les caisses de Sécurité sociale, les médecins le facturant sur la base d'une intervention chirurgicale habituelle, soit près de 1 500 francs. Pour sa part, la Caisse nationale d'assurance-mala-Caisse nationale d'assurance-maladie estime qu'en l'attente de l'évatuation de cette technique « l'hyper-thermie ne peut donner lieu à cotation quels que soient le matériel utilisé et le lieu de réalisation, public

Sans doute convient-il de ne pas saus doute convient-il de ne pas faire d'amaigame entre les apparais utilisés. Il semble notamment que le procédé de la firme française Technomed International cost à die tinguer de celui de ses concurrents américains ou israéliens. Beaucoup

tions explique en grande partie les

difficultés des «coordinations» nationales et l'aspect extrêmement décentralisé du mouvement. Si les

médias ont été frappès par sa dimension nationale et par l'am-

pleur des manifestations pari-

siennes, il ne fant pas oublier qu'on a compté plus de manifestants en

province que dans la capitale et que nombre de villes moyennes et « sans histoire» ont vu des défilés d'une

·A ce titre, le mouvement de 1990

a marqué, sans doute, un tournant dans l'histoire sociale de ce pays. Si la décentralisation n'en est encore

a decentralisation n'en est encore qu'à ses débuts, sa réalité n'échappe pas aux citoyens — y compris aux plus jeunes d'entre eux, peut-être plus sensibles que leurs aînés à l'évolution des pouvoirs dans la société française. La révolte de nombreux manifestants provinciaux contra les appreciants par les appreciants par les appreciants par les appreciants par les appreciants provinciaux contra les appreciants par les apprec

tre les « Parisiens » et les coordina-

tions nationales autoproclamées montre l'évolution en profondeur

montre l'evolution en profondeur qui travaille la communanté natio-nale. Si les régions, déjà responsa-bles de la construction des lycées, revendiquent de plus larges compé-tences dans le domaine de l'éduca-tion, elles découvrent que c'est désormais à leur niveau que s'expri-meront et se négocieront les conflits avec les usposses.

La masse

et les violents

Négocier. Mais avec qui? Les appels de M. Jospin pour voir apparaître des interlocuteurs représentatifs reflétaient une difficulté véritable. Le mouvement lycéen a révélé, à l'état brut, l'une des carences majeures de la société française. L'effondrement des instances représentatives – positiques, syndicales ou associatives – pose évidemment un problème auquel les responsables, nationaux ou régionaux, se heurtent de plus en plus. D'où l'émergence de ces mouvements spontanés, où se mêtent de plus en plus, sans véritable contrôle, des masses inorganisées et des marginalités violentes.

Ce mélange du nombre et des

ensemble, dont on ne peut pas se débarrasser par un distingue com-mode entre les « bous » manifestants et les « mauvais » délinquants. La

ampleur insttendue

lyceens consommateurs

plus conteux (plus de 3 000 francs) et plus agressif sur la lésion, il est fondé sur un autre principe — la fondé sur un autre principe « la thermothérapie – et nécessite une voie d'abord urétrale. M. Gérard Hascoët, PDG de Technomed International, qui a développé ce procédé en collaboration avec une équipe médicale de l'hôpital de l'Antiquaille (Hospices Civils de Lyon), regrette que le ministère de la santé s'ait ses trouvé les movens de pron'ait pas trouvé les moyens de pro-céder à une homologation de ces matériels. Annoncant vingl-cinq ventes de son « prostatron» à tra-vers le monde – dont six seulement en France, – M. Hascoët dénonce chez ses concurrents l'absence de travaux expérimentaux et de recul

1 1 1 1 m. 12 7

C'S PER SE

Mary of Bart from

 $\tilde{q} = L_{M^{1}}(T_{\mathrm{con},1}) + \mathrm{light}_{1}$ 

THE PROPERTY

2012 State For

#### Une cotation provisaire

Au ministère de la santé, on estime qu'il s'agit là d'une affaire exemplaire: « Ces matériels auraient pu être soumis à homologation si les fabricants l'avaient souhaité. Mais les délais nécessaires étalent peut-être incompatibles avec les straiégies commercialm rulanus, confic-t-on dans l'entourage de M. Bvin. Quol qu'il en soit, une pro-chaîne mesure réglementaire fera que la prise en charge de tels actes des appareils.»

Cette mesure devrait faciliter la mise en œuvre de l'évaluation sou-haitée par l'Association française d'urologie. Dans le même ordre d'idées, le ministère prévoit à cette occasion une cotation provisoire, « dismasive et identifiable », de l'hyperthermie prostatique, étant entendu que, dans l'esprit des pou-voirs publics, ce sera aux construc-teurs de financer l'évaluation médicale de leurs appareils.

Il reste donc à savoir si, sous l'im-pulsion originale et courageme d'une association de praticiens spé-cialisés, on parviendra ou non à éta-blir une véntable cohérence dans un domains où — comme souvent en médecine – la quête d'un profit n'est pas contrôlée par de véritables con-

JEAN-YVES NAU

journée du 12 novembre constitue, à cet égard, un cas de figure qui mérite réflexion. Même si les manifestants ont pris bien soin de se désolidariser des trublions qui ont exercé leurs talents aux marges dudéfilé, il est clair, d'une part, que les actes de violence ont pesé dans l'issue du mouvement, en poussant le gouvernement à négocier au plus vite; d'autre part, que les « cal-seurs» n'étaient pas, pour la plupent d'entre eux, des brigands extérieurs au mouvement, mais des jeunes comme les autres, simplement un peu plus paumés et moins respectucux des convenances sociales. Les « casseurs » étaient, eux aussi, des usagers en colère, exprimant à leur manière leur insatisfaction. Collégions en rupture de ban, laissés pour compté de l'école, chômeurs en puissance. ils représentent la face honteuse de l'institution : ces

«20 %» qui ne sont pas conviés au maigre banquet du «bac pour tous» En devenant un enseignement de masse, le collège et le lycée se trok-vent confrontés à une population de plus en plus hétérogène, qui compte ses privilégiés et ses trainards, ses promus et ses exclus. C'est cette nébuleuse qui s'est retrouvée sur le pavé des grandes villes, en ordre dispersé, et sans autre perspective que de changer un peu la vie quoti-dienne, la où elle se passe vraiment. «Lycéens en colère, y'en a marre de la galère...», «On veut avoir envie de venir au lyce et d'étudier » ... Revendications minimales, expri-mant un formidable désir d'intégration et mettant la société en demeure de remplir son contrat. Plus celle-ci étend ses services, plus elle s'expose à être prise au mot. En faisant du diplòme la clef d'accès quasi-obligatoire à l'emploi, elle a pris l'argagement moral d'en assurer l'accès à tous, dans des conditions décentes.

Il pourrait en aller de même. demain, pour d'autres services publics, dont la fréquentation est, elle aussi, obligée. D'autres usagers - ceux des transports, des postes, des hôpitaux, de l'armée, de la justice... - pourraient bien un jour, eux aussi, « en avoir marre de la

FRÉDÉRIC GAUSSEN

mzieme reunion spor El'Antarctique se ti

TOTAL - A.C. II.

A STATE OF STATE A STATE OF BUILDING 12 Table 18 Table 14 SHE TELL The of the same of the

Denta in Transport

## «La France doit convaincre ses partenaires d'aller de l'avant »

nous déclare M. Paul Quilès, ministre des postes, des télécommunications et de l'espace

il y a un quart de siècle, le 26 novembre 1965, une fusée Diamant, lancée de la base d'Hammaguir (Algérie), arrachait à la pesanteur le premier sateilite français. Dans la nuit de mardi 20 à mercredi 21 novembre, le quarantième voi d'Ariane devait mettre sur orbite deux satellites áméricains. Un lancement réalisé sous la responsabjlité d'Arianespace, « première société privée de transport spatial », qui fête ses dix ans cetta année. A l'occasion de ce bouquet d'anniversaire, M. Paul Quilès, ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, répond à nos questions sur l'avenir de l'Europe spatiale.

veau traitement

e une vive polémique

The state of the s

Section 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1

the cultation

The Popular Francisco

1.74.462

JEAN NES

. met 22

1.50

7 12 77 mark 188

Market Application of the Control of

« A l'heure où les Américains et les Soviétiques rencontrent d'énormes difficultés financières dans la mise en œuvra de leurs programmes spatiaux, n'êtes-vous pas inquiet de l'ave-nir spatial de l'Europe?

- Les Etats-Unis et l'Union soviétique rencontrent aujourd'hui des difficultés financières parce qu'ils ont lancé d'énormes pro-grammes, très coûteux, qui exigent-une grande rigueur dans la désigna-tion des objectifs et une stratégie parfaitement cohérente. Rendez-vous compte, par exemple, que, dans le budget de la NASA de cette année, la navette spatiale repré-gente à elle scule un mogtagi comparable à ceiui de la totalité des budgets spatiaux civils pour tous les pays européens.

» En Europe, nous avons été plus mesurés. Nous ne nous sommes pas lancés dans une course pour conquérir la première place. Nous avons fait preuve de beaucoup de rigueur dans le choix de nos objec-Mis : Dous avons concentré nos

européenne (ESA) ont un programme, spatial équitibre qui se déroule «nominalement», comme disent les spécialistes, c'est-à-dire conformément aux prévisions. Pour que cela dure, il faut continuer à avancer, même si les antres connaissent des difficultés. Regardez cè qui s'est passé en janvier 1986 : si, à la suite du dramatique accident de Challenger, nous avions donté, l'Europe n'antait pas entrepris un ambitieux programme destiné à lui donner l'autonomie dans ce domaine, et Ariane n'occudans ce domaine, et Ariane n'occu-perait pas aujourd'hui la première place du marché des lanceurs de

#### Combattre les rumems

- Les Européens doivent se prononcer courant 1991 sur le lancement de la phase deux pour l'avion spatial Harmès et le laboratoire Columbus. Tels qu'ils ont été définis par les ministres à La Haye en 1987, ces programmes coûtent très cher. Doît-on s'attendre à un certain étalement dans le temps de ces projets?

- Etaler des programmes dans le temps pour des raisons budgétaires est rarement une bonne idée, car le coût final augmente. En réalité, ce qui commande le calendrier, c'est l'évolution des objectifs et la faisa-bilité technique des projets.

bilité technique des projets.

\* C'est vrai, certaines choses ont changé depuis les décisions de La Haye; il faudra donc que l'Europe adapte son plan spatial aux moyens de ses partenaires. En particulier, l'évolution du projet de station Freedom devra être prise en compte. Mais je peux vous assurer que notre détermination est toujours aussi grande et que l'essentiel des rendez-vous techniques aura bien lieu comme prévu, à la fin du siècle. fin du siècle.

moyens et nos efforts.

Le résultal et l'algement du la laine réticence, tant en France le Centre national d'études spatiales (CNES) et l'Agence spatiale programme Hermès, dont les

estimations actuelles montrent que le coût affiché sera notablement dépassé?

- Laissons les industriels remettre leurs offres, et surtout laissons l'ESA négocier les prix. L'Histoire a toujours montré qu'entre le début et la fin des négociations les montants évoluent nettement à la

» Les estimations auxquelles vous faites allusion sont fondées essentiellement sur des rumeurs Mais, je vous le répète, tout cela doit être négocié. C'est un proces-sus qui va s'étendre encore sur plusieurs mois. On aura des éléments sérieux dont on pourra vraiment discuter à la fin de cet hiver.

» Dans ce domaine, la seule attitude conséquente est de combattre des rumeurs qui accréditent des perspectives de dépassement, et qui finissent par les banaliser.

Avec Columbus, l'Europe doit participer à la station amé-ricaine Freedom. Actuellement, les Etats-Unis tergiversent, et paraisaent laisser leur parteparaisaent laisser leur parte-naire auropéen dans la plus grand flou. Faute d'une décision de leur part dans un délai proche, l'Europe ne risque-t-elle pas de devoir abandomer toute lidée de coopération avec eux pour se tancer dans un projet autonome?

- Les Etats-Unis viennent de fixer des règles strictes pour le développement de la station Free-dom; dans les trois mois à venir, la dom; dans les trois mois à venir, la NASA doit fournir un plan cohérent avec les moyens qu'on lui donne. Ces moyens ont aujourd'hui le mérite d'être connus. Ils sont très importants: le Congrès a en effet décidé que le budget annuel de la station, qui est actuellement de 1,9 milliard de dollars, connaîtra pendant cinq ans une croissance annuelle de 10 %. C'est loin d'être néeligeable! loin d'être négligeable l

et nous auivons ce dossier de très près. En particulier, mon ministère a des contacts fréquents avec le National Space Council. Nous ne manquons pas d'arguments.

question évidente : «A quoi cela

» Si l'on entend, ici ou là, émet-tre des doutes sur l'intérêt du programme Hermès, je tiens pour ma part à dire clairement que tel n'est pas mon cas. Hermès, selon moi, poursuit deux objectifs principaux. » Hermes, c'est d'abord un grand programme technologique qui doit être considéré dans la perspective à plus long terme du développement des techniques hypersoniques. Pour faire image, je dirai ceci ; nous autres Européens, nous savons aller dans l'espace, mais nous ne savons pas encore en reve-nir. L'hypersonique, nous y sommes dejà avec les problèmes de rentrée d'Hermès dans l'atmo-sphère. L'hypersonique, ce n'est donc pas seulement les projets encore flous du NASP aux Etats-

Unis, de Sanger en Allemagne (1), ou la question de l'opportunité pour la France de financer la recherche sur de nouveaux modes » Mais Hermes, c'est aussi l'homme dans l'espace, l'Européen placé dans l'espace par des sys-

- Mais « l'homme dans l'espace», est-ce vraiment un but en sol?

- Apprendre à vivre et à travailler dans l'espace n'est effective-ment pas un out en soi, malgré le prestige qui s'y attache. C'est un moyen pour servir de nouveaux

» Je suis persuadé que les sciences et les techniques qui se rattachent à la microgravité arriveront progressivement à maturité, et trouveront des débouchés impor-tants dans les prochaines décen-

» Et le vol habité, c'est aussi le moyen d'aller «ailleurs». Des sta-tions orbitales à la station lunaire, l'humanité se construit les moyens de découvrir l'Univers. Pouvonsnous imaginer que l'Europe renonce par avance à participer à

une expédition vers Mars? » La découverte de nouveaux continents est apparue comme une réverie, puis, il y a cinq cents ans, comme une nécessité, et est devenue une évidence. De la même manière, le devenir de l'humanité passera sans doute dans les prochains siècles par la conquête, et, en tout cas, par l'exploration de

» Voilà les raisons qui fondent ma détermination à faire en sorte que la France, inspiratrice de ces grands projets, sache encore une

fois convaincre ses partenaires d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi je me félicite de la création, ann cée îl y a quelques jours, de la société industrielle Hermespace, qui montre que, pour les indus-triels de l'Europe, Hermès et les vols habités, c'est aujourd'hui une réalité concrète. Et ils ont raison.

- Cet effort financier considé-- Cet effort financier conside-rable fait en faveur des vols habités ne risque-t-il pas de se faire aux dépens de « l'espace utile » (télécommunications, télédétection, météo), au moment précis où cas domaines d'activité prennent leur essoi industrial?

 Vous savez combien je suis attaché au concept d'espace utile.
 Vous imaginez bien qu'il n'est pas dans mes intentions d'y renoncer! Ce qui est clair, par contre, c'est que, dans la mesure où ils pren-nent un essor industriel et commercial, ces domaines d'activité ne sont plus finances sur le même budget. Même à l'intérieur des budgets du CNES ou de l'ESA. nous n'avons pas à arbitrer entre les programmes de « l'espace utile», par exemple l'observation de la Terre, et Hermès ou Colum-

» Le plan à long terme du CNES est équilibré de ce point de vue. La croissance de son budget dans les années à venir sera d'ailleurs essentiellement due aux programmes autres qu'Ariano-5, Her-mès et Columbus. Pour mémoire, le budget affecté au programme scientifique du CNES a crû de 63 % en trois ans. De manière générale, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, le budget

» Et puis, je ne suis pas sur que si on supprimait les vols habités il y aurait plus d'argent pour faire autre chose dans l'espace : c'est le budget spatial qui risquerait de diminuer, tout simplement x

Propos recueillis par JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU et JEAN-PAUL DUFOUR

(1) NDLR: le NASP comme le Sanger sont des compromis entre les navettes spatiales et les fusées. Décollant et otterrissant à l'horizontale, comme des avions, ces engins bi-étage (Sanger) ou mono-étage (NASP) seraient capables de se satelliser (et donc d'atteindre plus de 20 fois la vitesse du son) comme une navette. Ces projets à très long terme exigent que soient résolus des problèmes techniques particulièrement ardus concernant, notamment, l'aérodynamique concernant, notamment, l'aérodynamique (rentrée dans l'atmosphère), les maté-

## ENVIRONNEMENT

Une proposition de la France et de l'Australie en discussion

## La onzième réunion spéciale du traité de l'Antarctique se tient au Chili

Le 19 novembre a commencé, à Vina-del-Mar (Chili), la onzième réunion spéciale du traité de l'Antarctique. Jusqu'au 6 décembre, les vingt quatre (1) - probablement vingt-six avant la fin de la réunion - parties consultatives au traité vont discuter une proposition de l'Australie et de la France, appuyée par la Belgique et l'Italie, de mettre sur pied une convention sur la protection globale de l'environnement en Antarctique.

Cette réunion spéciale avait été décidée par le consensus de rigueur dans les mécanismes du traité sur l'Antarctique, lorsque s'était tenue, à Paris, du 9 au 21 octobre 1989, la quinzième reunion ordinaire des parties au traité. L'année dernière en effet, la France et l'Australie avaient annoncé leur opposition totale à la convention dite de Wellington sur les ressources minérales, sur laquelle, pourtant, le consensus des parties consultatives avait été obtenu en juin 1988 après dix ans de difficiles négociations. Ces deux pays avaient aussi demande que les 13 millions de kilomètres carrés de l'Antarctique deviennent « réserve naturelle, terre de science», selon la formule du premier ministre, M. Michel Rocard, et qu'ainsi toute prospection, exploration et exploitation minières soit à jamais interdite.

Le Chili, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, eux, ne vou-laient pas entendre parler d'une telle interdiction et insistaient non sans raison sur le fait que la convention de Wellington dressait de multiples barrières strictes et contraignantes, parfaitement capa-bles d'assurer la sauvegarde de l'environnement de l'Antarctique.

Il est bon de rappeler que l'exis-tence de ressources minérales est probable aussi bien dans le conti-nent que dans l'océan Austral environnant mais qu'elle n'est pas prouvée, que la calotte glaciaire,

nent, que l'ocean Austral est en partie recouvert de banquises, qu'il est infesté d'icebergs souvent énormes, qu'il est le siège de tempêtes très violentes et très fréquentes et que toute la région antarctique est très éloignée des zones industrielles du monde. Tout cela fait que la prospection et encore plus l'exploitation minière relèvent pour très longtemps de la

A Paris, l'accord s'était fait sur deux réunions qui se tiendraient en 1990, l'une spéciale suc la préservation globale de l'environnement de l'Antarctique, l'autre infor-melle, sur l'amélioration de la convention de Wellington. Ces deux réunions se tiennent donc à Vina-del-Mar; mais la seconde n'occupera qu'un jour ou deux les représentants des pays parties au traité sur l'Antarctique.

#### Interdiction des activités minières

En un an a été élaboré un avant-projet de convention sur la protection globale de l'environement en Antarctique qui, comme le fait remarquer M. Jean-Pierre Puisso-chet, directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères et chef de la délégation française à Vina-del-Mar, n'affaiblit ni ne concurrence le traité de Washington. Le système du traité est bon et efficace, comme il l'a prouvé depuis 1961 et il ne pourra ètre que renforcé par la convention sur l'environnement proposée par l'Australie: la France, la Belgique

L'avant-projet prévoit entre antres des autorisations nationales pour la recherche scientifique dont l'impact sur l'environnement antarctique présente un risque mineur, mais des autorisations venant de mécanismes spécifiques si le risque est élevé. L'avant-projet envisage en effet la création d'institutions : un comité juridique, qui donnerait lesdites autori-

technique consultatif, un secrétariat permanent (léger) et un système d'inspection et de contrôle.

Bien entendu, le consensus sur la convention pour la protection de l'environnement en Antarctique sera long à obtenir car l'opposition au projet, menée par l'Argentine, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège et l'Uruguay, est active, et plusieurs parties consultatives sont hésitantes. Mais il semble qu'en un an les esprits ont déjà commencé à évoluer. Le président Bush a d'ailleurs sigué le 16 novembre une loi «interdisant les activités minières en Antarctique en attendant qu'un nouvel accord international sur les ressources minérales soit approuvé par le Congres ».

De toute façon, un système qui prend ses décisions par consensus est toujours lent.

YVONNE REBEYROL

(1) Le 1e décembre 1959 le traité de (1) Le 1º décembre 1939 le traite de Washington sur l'Antanctique était signé par les douze pays (Afrique da Sud, Argentine, Australie, Belgique, Chili, Etais-Unis, France, Grande-Bretagne, Japon, Norvège, Nouvells-Zélande, URSS) qui avaient travallé en étroite confration sur le sixième continent pendant l'Année géophysique internationale, 1957-1958. Entré en vigueur le 23 juin 1961, le traité sur l'Antarctique com-prend maintenant vingt-quatre parties prêd. maintenant viagi-quatre parties consultatives puisque, au fil des années treize pays (République démocratique Allemande et République lédérale d'Allemanne – qui ont fusionné le 3 octobre dernier – Brésil, Chine, Corée du Sud, Espane, Finlande, Inde, Italie, Pérou, Polegne, Suède, Urugusy) ont rejoint les douze membres fondazeurs. A la réunion de Vina-dèl-Mar, l'Équateur et les Paysbas pourraient être à leur tour accontés Bas pourraient être à leur tour acceptés comme parties consultatives. A celles-ci comme partier comminatures. A celes-eis'ajourent quinze pays (Autriche, Bulgarie, Canada, Colombie, Corée du Nord,
Cuba, Danemark, Equateur, Grèce, Hoogrie, Papoussie-Nouvelle-Guinée, PaysBas, Roumanie, Suisse, Tehécoslovaquie)
qui, ayant simplement adhéré au traité
sur l'Antarctique, assistent aux réunious
sun recliciers aux réces de décisions

## La « blanche » de la NASA était du phosphate...

Comme vous le savez, il y a deux parties principales dans Columbus, le module attaché (APM), qui est très dépendant de Freedom, et le module autonome (MTFF); cette

particularité nous permet d'ajuster notre programme à l'évolution de la station américaine.

- Dans ces conditions, l'Eu-

- Certainement. Nous avons

rope aurait-elle vraiment les moyens de réaliser seule une station spatiale, comme l'évo-quent certains responsables?

l'expérience des lanceurs (je rap-pellerai le succès commercial

d'Ariane), et du vol habité (le Spa-celab a été une magnifique réussite technique). Or la conception du MIFF est fondée sur l'autonomie. Lancé par Ariane-5, il pourrait tout à fait être desservi par Hermès

et occupé par des Européens qui auront appris à vivre et à travailler

dans l'espace à l'occasion de vols à bord de la navette américaine ou

dans l'espace

dans l'espace est contesté par de nombreux spécialistes?

Lorsqu'ils ont été engagés, Hermès et Columbus faisaient l'objet d'un consensus. Qui pouvait croire qu'en affichant un tel niveau

d'ambition nous éviterions qu'un débat ne s'ouvre sur une

- Devrait-elle le faire, alors que l'intérêt économique et même scientifique de l'homme

L'Européen

& Allo, Tonton. Pourquoi tu toussas? Ja suis avec les douaniers. Et tu sais, la poudre que tu m'as confiée, ils l'ont analysée. Tu ves rire. C'est pas du bicarbonete... c'est du sucre. » Cette mésaventure impossible. imaginée voici des années par Fernand Raynaud, vient de trouver un semblant de réalité dans une affaire vécue par la NASA, l'agence spatiale américaine.

Le 2 novembre, des agents de la sûreté découvrent en effet un sachet suspect de poudre blanche caché dans un des bureaux du hail de montage de la navette spatiale. Deux analyses préliminaires sont aussitôt effectuées. Sur place. Drame, c'est de la cocaîne. Embarras des responsables du centre Kennedy (Floride) et émoi de la NASA, qui se sereit bien pessée de catte nouvelle affaire au moment cù sa crédibilité technique fait l'objet des critiques les plus sévères.

En raison de la gravité de l'in-cident, un échantillon de cette poudre est remis au département de le justice de Floride qui, à son tour, le fait analyser par un de ses laboratoires. L'expertise dément la présence de cocame dans le sachet, mais confirme en revanche celle, bien réelle, d'un phosphate hydrogéné de calcium communément utilisé par les chimistes et les professionnels de l'industrie aérospatiale. Bref de quol faire s'interroger la NASA sur la quaité de ses agents de sécurité, fins limiers certes, mais piètres chimistes pour cette « Kennedy Connection s.

## Décès du physicien américain Robert Hofstadter, prix Nobel 1961

de physique 1961, est mort ven-dredi 16 novembre d'une crise cardiaque, à l'âge de soixante-quinze ans, à son domicile de Stanford

Né le 5 février 1915 à New-York. Robert Hofstadter a enseigné de 1950 à 1985 à l'université Stanford, dont il

Robert Hofstadter, prix Nobel a dirigé le laboratoire de physique des particules de 1967 à 1974. Il a partagé le priz Nobel 1961 avec le physicien allemand Rudolf Mossbauer pour ses travaux sur la distribution des charges électriques dans les protons et les neutrons, particules élémentaires qui constituent le noyau des aromes.]

navette Atlantis. - Le retout de la navette spatiale américaine Atlantis, qui avait été fixé au lundi 19 novembre, a dû être reporté en raison de la violence des vents soufflant sur la base aérienne d'Edwards (Californie). Selon la NASA, piste. - (AFP.)

n Atterrissage reporté pour la l'équipage d'Atlantis, qui vient de mettre en orbite un satellite militaire d'observation et d'écoute des télécommunications, pourrait rester deux jours de plus dans l'espace, le temps que les vents se calment et soufflent dans le sens de la

## DEFENSE

Pour son nouveau système de commandement

## L'armée de terre choisit Thomson

CSF comme maître d'œuvre de la définition du système d'information du commandement (SIC-F) destiné aux grandes unités de l'armée de terre française et capable d'être «interopérable» avec les systèmes comparables chez les alliés.

Le système SIC-F permet, en temps de paix, en période de crise et en condition de guerre, à des états-majors - depuis le niveau de la la armée ou de la Force d'action rapide (FAR) jusqu'à celui des divisions qui les composent -

La délégation générale pour l'ar-mement (DGA) a choisi Thomson rain. Il s'agit, en particulier, d'asrain. Il s'agit, en particulier, d'asvée, des aides au travail des états-majors et une visualisation graphique des renseignements qui soient fiables, rapides et exhaus-

Pret pour 1996, ce système SIC-F devrait se substituer à une première génération de matériels déjà en service et faisant appel. dans un premier temps, à une informatique d'origine exclusivement civile. Le coût de ce premier système a été évalué à quelque 825 millions de francs. La DGA ne d'avoir un traitement et une diffu-sion de l'information en phase SIC-F de nouvelle génération.

Leonhardt. Ne serait-ce que parce que la configuration de la formation

qui l'accompagne est parfaitemen hétérodoxe ou parce qu'il mélange, i l'intérieur d'une même période, de

genres aussi éloignés que le vaude-ville (le caf'conc' américain), le

blues et le country. Il reprend par exemple Good Gal's Gone Blues de

Jimmie Rodgers, y compris les tyro-liennes qui étaient la signature de la

première star du country, mort de tuberculose à trente-deux ans, il y a

Ce qui permet à la conversation

de prendre une nouvelle tangente : « Il semble que la tyrolienne a été introduite aux États-Unis par des

Suisses ou des Autrichiens, sous

forme de specialty acts (curiosités) dans les revues de Vaudeville. On les

auns les revues de vaideville. On les a retrouvées (encore) dans les mins-trels shows. Et il est très probable que Jimmie Rodgers ait été influencé par Emmett Miller après l'avoir vu avec les minstrels. Il est même possible que Rodgers ait rejoint la troupe. »

Emmett Miller, chanteur, comi-

que, contorsioniste, est devenu une sion pour Leon Redbone, Mil-

ler est mort dans l'anonymat le plus

total en 1962. Juste avant la dépression de 1929, qui marqua le com-mencement de la fin pour les mins-

trels shows, Emmett Miller était l'une des plus grandes vedettes du Sud des Etats-Unis. Il ne reste de lui

aujourd'hui que ses papiers person-nels dont Redbone a hérité, une

vingtaine de morceaux enregistrés pour Okeh en 1936 et une chanson

Lovesick Blues. Popularisée par Mil-ler, elle est devenue le premier suc-cès de Hank Williams, père de la country moderne et de la moitié du

La musique de Leon Redbone, est

THOMAS SOTINEL

à l'image de ces apparentements. Résolument étrangère à l'époque, elle lui appartient quand même par

➤ Sugar : album, CD, cassette, Private/BMG, Le label doit égale-ment sortir d'Icl à la fin novembre l'album Christmas Island qui regroupe des classiques de Noël et est sorti en 1989 aux Etats-Unis. Le reste de la discographie de Leon Redbone a été retiré du catalogue Warner.

## **CULTURE**

#### MUSIQUES

## Leon Redbone au plus-que-parfait

Le nouvel album d'un explorateur des recoins oubliés de la mémoire musicale américaine

Sur la pochette de Sugur, son der-nier album, Leon Redbone apparaît comme une absence, un spectre. Une silhouette blanche et floue, un long visage que l'on ne peut deviner par derrière les lunettes noires.

Cet effort de dissimulation. constant depuis le début de sa car-rière, n'a rien d'affecté. Leon Redhere, it a nen d'anecte. Leon ked-bone q'est pas une vedette, tout juste un personnage public. Tout ce qu'il livre de hui-même passe par la musique, une musique qui est à peine la sienne. Depuis le début des années 70. Redbone se consacre à la propagation de la musique améri-caine de la première moitié du siècaine de la premiere moine du sie-cle, de W.C. Handy à Jimmie Rod-gers. Le reste, les détails biographiques (il semble être né au Canada il y a une quarantaine d'an-nées et vit dans le New Jersey), ses fréquentations, Bob Dylan fut l'un de ses premiers fans, Redbone le

En septembre dernier, Leon Redbone étail à Londres pour un concert. Sa popularité de l'autre côté de la Manche a brusquement décuplé depuis que British Rail s'est servi de Relax, un titre extrait de Sugar pour accompagner un spot télévisé.

Il s'était donc trouvé deux mille Londoniens pour remplir, presque, le Royal Festival Hall Redbone est arrivé sur scène en complet blanc et panama. Autour de lui un cornettiste, na bassiste et une grande jeune femme blonde qui joue du dobro (guitare avec un résonateur en métal) avec une application qui n'a d'égale que son brio. Elle s'appelle, promis, Candi Cashdollars

Ces temps-ci, Leon Redbone est obsédé par les *minstrels shows*. De la fin du siècle dernier au début des années 40, à travers tous les Etats-Unis, des artistes de music-ball, blancs mais aussi noirs, se passaient le visage au noir et les lèvres au rougo pour jouer dans les minstrels shows. « Moralement, ce n'est pas très ragoûtant, admet Redbone. Mais il y avait parmi eux des artistes exceptionnels. C'est comme les castrais. La praiique est répréhensible mais n'enlève rien à la valeur de leur

Ces temps-ci, Redbone va cher-cher une bonne partie de son réper-toire chez les minstrels. Redbone

CINÉMA

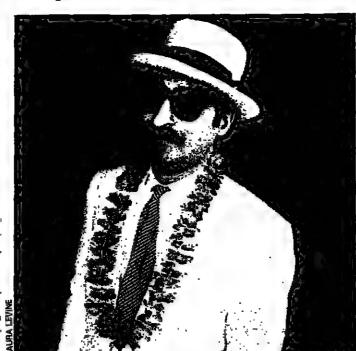

Leon Redbone : un effort de dissimulation constant.

qu'il échange avec le cornettiste et, s'il était millionnaire, il ajouterait à son spectacle les numéros de jongleurs, de magie et d'acrobates qui ponctuaient les revues.

Redbone sur scène (un privilège dont le public français est privé depuis 1978), c'est un spectacle d'une drôlerie irrésistible. Sa voix sort du pavillon d'un gramophone, son accent de Huckleberry Finn. Et puis, au fil des chansons, reprises et originaux aussi charmants et authentiques les uns que les autres, le spectacle finit par se dégager une mélancolle violente. Un refus don quichottesque du monde moderne, me révolte contre l'électricité, les décibels, les machines. Rien de tout ça n'est articulé, mais c'est ce qui porte la musique de Leon Redbone au-delà de ses intentions muséographiques. Il s'en défend, par inconscience ou par gêne, mais dès qu'il ouvre la bouche, dévoile sa douleur de vivre en des temps qui ne sont pas les siens.

Le surlendemain du show au Royal Festival Hall, Redbone est à Paris. Nouveau costume, même na, mêmes lunettes. Il parle de son dernier disque, de la difficulté qu'il y a à retrouver en studio les us et coutumes d'il y a cinquante sus.

« Aujourd'hui, les disques sont enregistrés avec des micros très sen-sibles qui ne captent aucun brut extérieur. Pour l'auditeur, c'est comme si on bui demandait de passer un concert de plano la tête posée sur la table de résonance. Comme les micros qu'on utilisait du temps des 18 tours ont disparu, j'essaie d'utili-ser les vieux micros RCA dont on se servait à la radio, mais ils ramassent tous les bruits et les ingénieurs du son n'aiment pas ça.»

Il ne faudrait quand même pas confondre Leon Redbone et Gustav

ARTS

## Brauner, le disciple

Un peintre de la tradition moderne, surréaliste et primitiviste admirablement organisé

Il est méritoire d'être le disciple d'un artiste de premier ordre: cette banalité, incongrue dans une période qui croît au spontané et à l'instinctif, vient sans cesse à l'es-prit dans l'exposition rétrospective de Victor Brauner réunie par la galerie Imbert. Victor Brauner, qui naquit dans les Carpates en 1903 s'établit à Paris en 1930 après avoir défendu le dadaisme à Bucarest et devint l'ami de Tanguy, Breton et Char, fut le disciple le plus adroit de Paul Klee.

La diversité des procédés dont il use - aquarelle, encre, cire, paraffine sur papier, carton et toile, - la diversité des styles qu'il récapitule, de l'enfantin au cubiste, de l'allusion exotique à la réminiscence expressionniste parodiée, la diver-sité des motifs – chats, femmes, oiseaux, monstres hybrides – et le oiseaux, monstres nyorides — et est goût du symbolique, tout cela est dans Paul Klee, une vingtaine d'années avant de passer dans Brauner. Il serait assez vain de prétendre comprendre quoi que ce soit du second sans se référer au premier, dont la postérité a été presque aussi nombreuse que celle

Brauner a poussé si avant le mimétisme que l'œil hésite souvent. De qui ces traits habilement tremblés, ces couleurs flottantes, ces frottis aux allures rupestres, ces figures animales mi-préhistoriques mi-océaniennes? Du maître de Berne, elles ne surprendraient pas, si ce n'est que le format serait plus-petit, le geste plus aérien, les allu-sions plus littéraires, les titres ins-crits au bas du dessin en anglaises et non en majuscules d'imprimerie

que sont identiques. Klee aimait les miniatures persanes, Brauner les gouaches indiennes, et tons deux, comme Breton, comme Tzara, comme Masson, a la tendresse pour les écorces peintes des aborigènes australiens et les sculptures de Nouvelle-Guinée et du détroit de Flores.

Ses divinités surréelles, Brauner les figure d'ordinaire avec assez d'ironie pour ne pas lasser. Ses palimpestes enluminés de mons-tres, de masques et diagrammes ésotériques ont de la séduction, même si leur charme s'évapore vite. Quand Brauner s'applique, quand il peint à l'huile sur toile, il est infiniment moins heureux que dans l'improvisation sur papier Devenu sérieux, il dessine et colorie de vastes, trop vastes blasons érotiques d'une évidence plate et terne. Qu'il faille les enguirlander de pétales et corolles pour changer en femmes-fleurs de simples silhouettes découpées sur fond noir, on en doute.

Quand le surréalisme se dégrade en héraldique, ses chimères en figures de tarot, peinture et poésie y perdent. Mieux vaudrait oublier ces Brauner-là et, pour lui rendre l'hommage que méritent sa dexté-rité et sa fantaisie, n'exposer que ses petites gouaches chamarrées et ses croquis à l'encre de quelques centimètres de haut. Il est vrai que le marche n'y trouverait pas son

PHILIPPE DAGEN

► Galerie Didier Imbert, 19, avenue Matignon, Paris-8°; tél.: 45-62-10-40. Jusqu'au

## La peinture moderne à l'usine

La Fondation Stuyvesant fête ses trente ans au cours d'une exposition à l'usine de Zevenaar, aux Pays-Bas

de notre envoyé spécia

Victor Vasarely était sans doute à mille lieues d'imaginer que sa pour cimaise la tuvauterie d'un Le cas de l'artiste franco-hongrois n'est pas isolé : soixante-neuf de ses confrères, d'Appel à Zaplati, en passant par Elliott, Morellet ou Salto, ont eux aussi une œuvre accrochée dans l'usine de Zeve-naar, à l'est des Pays-Bas, Où la Turmac Tobacco Company (TTC) fête les trente ans de la Fondation Peter Stuyvesant, à qui elle doit sa collection d'art contemporain. En trois décennies, la Fondation Stry-vesant a acheté près de neut cents toiles d'artistes confemporains.

L'exposition de Zevenaar n'en montre qu'une infime partie, mais elle n'en est pas moins représentative de la richesse de cette collection. Comme de ses limites. « C'est un éventail subjectif», explique Ma Renielde Hammacher Van der Brande, conseillère responsable des pas de budget investissements fixe.

Les sommes sont débloquées au gré des résultats financiers (4 milliards de francs de chiffre d'affaires au terme du dernier exertaires au terme du dernier exer-cice), des «coups de cœur» de la conseillère et de l'évolution des prix. « Certaines années nous n'avons investi que 150 000 francs», affirme M. Bunky de Vos, secrétaire général de la Fondation, « mais, entre mars 1990 et mars 1001 pour autons déposé plus de 1991 nous aurons dépensé plus de 600 000 francs. C'est exceptionnel-lement élevé.» précise-t-il, avant de concèder : « On a parfois du mai à

#### Les robots et les toiles

En revanche, les critères de choix ayant guidé la construction et le développement de la collec-tion sont restes stables. Comme le montrent les soixante-dix toiles exposées, les valeurs sûres y côtoient les jeunes talents; de nombreuses nationalités sont représentées; l'inspiration est variée. L'ensemble reste homo-gène, les œuvres étant toutes abstraites, très colorées et d'un format presque identique (175 x 200 cm environ).

Cette homogénésté ne pourrait-elle être assurée qu'au détriment de la diversité? Mª Renielde Hammacher Van der Brande pare la critique: « C'est fort possible; mais il ne faut pas oublier que le point de départ de la collection était la décoration des atéliers de la Turmac Company: d'où des contraintes de format et de cou-leurs; d'où l'impossibilité de consti-tuer un panorama des tendances et des supports de l'art moderne de l'après-guerre.»

Telle n'était d'ailleurs pas l'ambition de l'initiateur de la Fondation, Alexander Orlow, le «roi des tabacs » néerlandais, dont le propos était d'abord d'améliorer l'espace de travail en égayant les ateliers. Après avoir constaté que les ouvriers s'habituaient vite aux murs peints de couleurs vives, il eut l'idée non seulement d'accro-cher des tableaux d'art moderne dans les usines, mais aussi de les faire circuler entre les différents établissements de la société, aux Pays-Bas et à l'étranger. Anjourd'hui le siège social de la compagnie à Amsterdam et l'usine de Zevenaar - la plus importante: elle « sort » quatorze des vingt milliards de cigarettes produites cha-que année – sont membres de la Société néerlandaise des musées et reçoivent chaque année « des mil-llers » de visiteurs.

La consbitation des robots industriels et des toiles, le contraste entre le bruit des machines et le silence de la pein-ture, le mariage des odeurs et du grouillement de l'usine avec le calme des œuvres sont une expé-rience inattendue et réussie. « Les salariés sont ravis chaque fois que l'on change les toiles accrochées. En acquérir, pour améliorer l'am-blance et le cadre du travail, fait partie de notre culture, affirme M. Charles Béké, directeur général de Turmac France. Nous n'avons pas d'arrière-pensée stratégique commerciale. » En clair : pas plus qu'à ses débuts la Fondation ne sera l'alibi culturo-publicitaire d'une société prise sous le feu des campagnes antitabac.

CHRISTIAN CHARTIER

▶ Du 16 novembre au 2 décem-bre, 27 Kerkstraat à Zevenaar. Du lundi au jeudi, à 14 heures, 16 heures et 20 heures. Le von-dredl à 14 heures, Le dimanché de 13 à 16 heures.

## Festival des trois continents à Nantes

Le cinéma iranien, depuis les origines jusqu'à la révolution islamique, est le projet central du 12º Festival des trois continents, qui se tient du 20 au 27 novembre à Nantes.

Un panorama important et qui aborde un monde trop marqué par les conflits et les passions pour nous être un tant soit peu connu. D'autre part, hommage est rendu à Gabriel Figueora - chef opérateur de John Huston, John Ford, Bunuel entre autres, - en sa pré-

Le Festival des trois continents -Asic, Afrique, Amérique latine -réunit ceux que l'on pourrait appe-ler les « oubliés des grands cir-cuits ». La difficulté est de ne pas se laisser aller au paternalisme, En fait, le champ est si vaste que le risque n'est pas tellement plus grand que pour n'importe quel autre festival.

Dans la compétition, on trouve cette année des productions, iné-dites en France, du Chili, de Taiwan, d'Indonésie, du Japon... Avec, en plus, en présence de Ayako Wakao, actrice japonaise des années 60, une sélection des films qu'elle a tournés avec Mizoguchi, Ozu, Ichikawa, Masumera...

☐ Mort de Leonid Trauberg. Nous apprenons la mort du cinéaste soviétique Leonid Trauberg. Il était agé de quatre-vingt-huit ans. Né à Odessa, ce réalisateur des premières heures du cinéma soviétique y fonde en 1919 un atelier d'art dramatique. L'année suivante, il s'installe à Petrograd où il rencontre le réalisateur Grigori Kozintsev et Serguel Youtkevitch. De leur amitié naîtra la FEKS (Fabrique de l'acteur excentrique), en 1921. Trauberg travaillera avec Kozintsev jusqu'en 1945 sur les scénarios et le montage de ses films. Il est également l'auteur de l'Actrice (1943), Des soldats marchaient (1958) et du Vent libre

## Les soufis exubérants

Les Sabri Brothers animent la Maison des Cultures du monde avec bonheur

Dieu est un ami, explique Ghulan Farid Sabri, le frère ainé, l'homme aux cheveux longs et roux, aux colliers de perles à rangs multiples et aux dix bagues en bril-lants. Dieu est bon, car Il a permis, à lui et à ses frères, de sortir la musique qawwali de son impasse orientale et de la colporter à travers le monde. Avec un succès certain. Vedettes au Pakistan depuis 1958, ils sont aujourd'hni connus grâce à une musique joyeuse, colo-rée, virtuose. Mais aussi grâce à un solide sens de l'autopromotion, digne des meilleurs rappers améri-

Les quatre frères, qui ont appris la musique de leur père, tournent sans fléchir de la Suède au Japon en passant par les Etats-Unis, tou-jours aussi friands de peace and lore, message qu'il incombe à ces exubérants du sonfisme de faire entendre à tous. Extase, louanges au Créateur, à Allah, à Ali, le gendre du prophète, hommage au vin de vérité, la musique qawwali (en arabe, récitation modulée) s'est

enracinée au Pakistan et en Indo du Nord au treizième siècle, par la grâce d'un saint soufi missionnaire en terre hindoue, Hazrat Moinud-

En transit vers l'universalité, le qawwali y resta coincé, jusqu'à l'entrée en scène de ces nouveaux globe-trotters de l'islam bien senti et bon vivant. Les Sabri Brothers, pour la version populaire et débon-naire, mais aussi, plus érudit, le fabuleux Nusrat Fateh Ali Khan (1), avec qui nos compères avaient fait leur première appari-tion française, au Festival d'Avi-gnon, en 1988.

Sur la scène de la Maison des Cultures du monde, où ils se pro-duisent sept jours durant, tout main, par le rythme, indispensable à la sensation mystique. Un tantinet cabotins, prompts au jeu avec le public, acceptant les louanges sans fausse modestie, les dix musiciens s'interpellent, commentent des veux et par des mimiques les performances vocales du voisin, ne

laissent rien traîner. Ghula Farid lève ses yenx fardés de khôl vers les spots comme si Dieu y était.

Lui et son frère Maqbool Ahmed Sabri donnent le ton, jouent des gammes complexes sur des harmoniums portables. Ils prennent les solos tour à tour, d'une voix dévoi-lée, précise, confiante. L'un suave, l'antre acrien. Pour complèter le tableau familial, Kamai Sabri manie avec application le chirya tarang, une drôle de lame de fer ensertée dans un triangle, et Meh-mood Ghaznavi Sabri triture un eracienz bongo. Derrière enz. cino choristes frappeurs de mains, un joueur de tabla et un antre de dho-lak. Heureux d'exister.

**VÉRONIQUE MORTAIGNE** 

(1) The Sabri Brothers, Ya Habib. Album, CD, cassette, Realworld/Virgin. Nusrat Fateh Ali Khan, The Ecstatic Qawwali (II). I CD IVC Ethnic sound series/TMS.

Maison des Cultures du monde, à 20 h 30, jusqu'au 24. Le 25, à 17 h. Tél. :

## DANSE

## Kazuo Ohno au-delà du temps

Le visage blanc, creusé d'ombres et de rides. L'œil charbonné. Les paupières bleuies. Le regard tourné vers un ciel invisible. Le sourire, signe de douceur, de douleur apaisée par quelque chose d'avant ou d'après la vie. Mains ouvertes, gestes minimes, lents, comme au-delà du temps. Elans saccadés. Kazuo Ohno danse, et sa danse n'est pas seulement un mouvement du corps. Elle est le dessin d'un souffle, des battements du cœur.

Vêtu d'un costume d'homme, il tourne sur lui-même, pensif. Il s'enroule dans la longue traîne d'une robe de mariée, ôte ses souliers nacrés. Son visage se cache sous une capeline bordée

de cygne. Un être à tête de cheval bleu l'accompagne - son fils. Yoshito Ohno. - qui ensuite apparaît, crâne rasé, en robe de communiante, et avec des gestes gracieux de petite fille, joue avec un ballon qu'il envoie soudain contre le mur d'un coup de pied virit, Kazuo Ohno le rejoint, robe noire de veuve, attitudes torturées. Au loin, le fracas d'un train.

Kazuo Ohno se tient simultanément sur deux mondes qui se reflètent l'un l'autre. Il les fait naître de ses mains ouvertes, les offre. Deux mondes, les siens. Kazuo Ohno fait déraper les défi-

Le voilà en chaussettes de petite fille, en robe courte de

velours dont l'ampleur est retenue par d'antiques épingles à linge, et d'où dépasse un panty festonné. Il danse sur le Beau Danube bleu, des foulards tombent des cintres. Yoshito en costume marin exécute quelques sauts, tend une corde sur laquelle pendent des fanions de tous les pays...

Au-delà du kitsch, au-delà du beau, de la danse, du théâtre, Kazuo Ohno voyage dans un ailleurs étrange qui a un goût

**COLETTE GODARD** 

➤ Théâtre du Lierre du 19 au 21 novembre. Second programme le 23. Argentina le 24 (dans le cadre de « lles de danse »). Tél. : 45-86-55-83.

THE DES CHAMPS-FITS LIKE SAMEAN POR ASSET VALUE OF THE Strong was Tax in the same " SALE THE CONTEMPORAIN B. Service

geris multiples

## rauner, le disciple

**PHOTO** 

Après l'architecture et le théâtre,

la revue Art Press consacre un

numéro hors série, abondamment

illustré, à la photographie, «L'in-

time et le public » est le fil conduc-

teur qui réunit une trentaine d'au-

teurs, écrivains, artistes et critiques

spécialisés répartis en quatre sec-

Parmi les interventions les plus

originales: « Cochon », l'analyse sur l'espace pervers par Victor

Burgin à partir d'une photo célèbre

d'Helmut Newton; « A propos de l'Amérique » d'Allan Sekula, sur

l'actuelle vague de moralité répres-sive aux Etats-Unis. Et la causticité

d'Alain Fleischer, épluchant en lec-

teur avide les annonces de la Cen-trale des particuliers avec, entre autres perles : « Dans « la Centrale

des particuliers vous n'apprendrez pas que Gorbatchev a décrété le blo-

cus économique de la Lituanie (c'est donc ailleurs que j'ai appris celà), ni qu'Agnelli vient encore

d'étendre son empire: Vous appren-

drez seulement que Mª Michu vend sa Fiai 500, photo à l'appui. Gor-batchev et Agnelli, qu'ils achètent ou qu'ils vendent, relèvent de l'in-

formation. M= Michu relève de la

petite annonce. » A signaler

MUSIQUE DU CANADA

Tremblay - Garant - Evangelista

Gonneville - Louis - Vivier

18 h 30 : Louise Bessette, piano

Marie-Danielle Parent, soprano

Philharmonique de Radio France Direction: Walter Boudreau

LOCATION
RADEO PRANCE 42 90 23 08
et sux ceisses

Ensemble de l'Orchestre

Michael Jarrell

**Emmanuel Nunes** 

Helmut Lachenmann

Samedi 1er

20 h 30

LOCATION

50 F-30 F

and the second

The same of the

1000

Sharman - Gellman

Regards multiples

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES

Lundi 26 novembre 1990 à 20 h 30

MIDORI

AU HANGE ROBERT MCDONALD

PAGANINI - STRAUSS - BEETHOVEN TRNST - FHOPPY MILETERY - HAVEL

ocation Théâtre, toutes agences el FNAC - Rens. 147.20 30 88 et par téléphone 47.20 36 37. (3 semaines avant le spectacle)

PERSPECTIVES

Grand Auditorium de Radio France

PORTRATT DE

de Radio France

par le compositeur

20 h 30 : Alcoh

Svivie Sullé, alto

Luciano Berio

Adrian Brand, tenor

Bernard Deletré, baryton

PHILIPPE MANOURY

Orchestre Philharmonique

Direction: David Robertson.

18 h 30 : Atelier, présenté

Françoise Knbler, soprano

Pierre-Yves Artand flate basse

DÉCEMBRE

-S'ALBERT SARFATI presente

aussi lo « Point de vue» d'Andy

Grundberg critique au New York Times, sur l'aura gemellaire des

Starn Twins, mis en parallèle avec

d'autres couples, André Bernd et Illa Becher, Gilbert and George, Clegg et Gutman : « Leurs efforts

de collaboration défient l'idée

essentiellement moderniste de l'au-teur autonome et subsument deux

Enfin, Henri Van Lier éclaire avec brio, photons à l'appui, la notion vague de « débordement

Mêlant entretiens, textes de

fond, études monogrammées, ce

numéro coordonné par Régis

Durand place la photographie dans ses perspectives esthétiques et considère sa place dans l'histoirel

de l'art. Parfois ardu, souvent

drôle et presque toujours intelli-

gent, cet inventaire panoramique,

terni sur la fin par un état des lieux

► Art Press, spécial photogra-phie, « L'Intime et le public ». 208 p., 90 F.

points'de vue en un seul »

photographique ».

A primate de la tradition ha derne. has a proportion attractional organic E THE CONTROL OF THE PARTY OF T Francisco de districtor de E THE CONTROL OF THE and a state of the first of the state of the s Arre In Carlon The state of the s and the least De generali and a A STATE OF THE STA A Charles Got the I see her. I ... La more continue

20,000,000

Magrati, after 17.2 and in the sales The poets - Version of الدائد الإساطانية والمعمومين The munit TO TAKE THE STUDY

🗣 👑 mier 🕽 dien imbert. 🛭 n w Matignun, Parsill 41 f.2 f.3 40 Jus

peinture moderne a l'usine

Marie Constitution of the Constitution of the

Pierre Strauch, violoncelle Dimonche 25 novembre - 16 h Petit Auditorium Musee d'Art Moderne de la VIIIe de Paris

INTERCONTEMPORAIN ENSEMBLE MODERN BBC SINGERS Alain Damiens, Januatto

Radio france

ENSEMBLE

CONTEMPORAIN

Guy Arnaud, claimette basse Pierre-Laurent Aimard, piano

PETER EOTVOS Zallan Kotsis, mana Miklos Perenyi, victorce e 47 20 36 37

Mardi 1) décembre - 20 h 30 Theore des Champs-Elysees Contest parrainé pos FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

## THÉATRE Sauvagerie de l'absence

– La certitude.»

c'est la blancheur, celle de la baleine, de la mer furieuse, du ciel vide. La «qualité» à quoi s'attache Claudel dans l'Annonce, pour nous faire toucher le «Surnaturel», c'est.

ce qui suscitait la question « Quand repartez-vous?», c'est l'absence.

tout sa direction d'acteurs, va droit à l'essentiel, Philippe Adrien fait

à l'essentiel, Philippe Adrien fait apparaître que les protagonistes de l'Annonce sont absents, et que leur sauvagerie s'exprime par l'absence, se nourrit d'absence. Le maître de maison qui, par égoïsme, plante là tout son monde pour voyager au loin, Pierre de Craon qui lâche la femme qu'il aime et qui l'aime parce qu'il a autre chose à faire, Violaine qui se retrouve absente

Et comme sa mise en scène, avant

A la Cartoucherie de Vincennes

Philippe Adrien monte « l'Annonce faite à Marie » comme Claudel l'aurait aimé

"Quand repartez-vous?" C'est la question, du Claudel, que lui posent parents et amis lorsque, entre Bos-ton et Shanghaï, entre Tientsin et Prague, il revient passer quelques jours en France. Il est devenu, Ceux qui se sentent coincès lèvent la nauté provisoire et hétéroclite » par Il est permis de rappeler pes mots d'un homme de qui toute « récupé-ration » est exclue. La même année, dans une autre interview, nous « Etes-vous sur que Dieu n'existe

comme il nous le dit, «l'absent pro-fessionnel». Il compare son absence de diplomate à l'absence du «pras-crit», de l'exilé volontaire ou des «retranchés» des établissements pénitentiaires, et il croit qu'à ceux-là e les circonstances créent tout de même un milieu». Alors que lui, Clandel, sans cesse hors de sa patrie, ciandei, sans cesso nors de sa pairie, et d'un lointain à un autre, « a cesse de prendre la réalité complètement au sérieux ». Il est devenu « insubstantiel, à la fois bizarrement présent et posthume... On n'a qu'à souffler dessus, il n'est plus là... Franz Kafka pourrait écrire là-dessus une de ses applications de ses appli

paraboles... On se passe parfaitement de lul...» servira de référence utile aux années 90. Il est malheureusement Ces paroles de Claudel, drôles et sombres à son habitude, pianent au-dessus des acteurs et spectateurs de l'Annonce faite à Marie, au Théâtre de la Tempête, à la Cartoucherie de Vincennes, parce que, pour la pre-mière fois, cette pièce que Claudel mere lois, cette piece que Claudet préférait à toutes ses antres est jouée comme il le révait. Le metteur en scène, Philippe Adrien, donne enfin l'Annonce telle qu'elle est. Il a pris, pour cela; une décision simple : il ne fait pas jouer ses acteurs entre deux chaises. Les deux chaises, ce sont la terre et le ciel, ou bien l'usure de il être par les travaux des jours et « la l'être par les travaux des jours et « la possession d'une âme par le Surnatu-rel », comme dit Claudel.

Plus d'une fois des metteurs en scène ont voulu se faufiler juste entre ces deux chaises, ou bien les superposer, comme avec des calques. Et alors Claudel regimbait, il reprochait à son Anne Vercors (Lugné-Poe) de « prendre une voix de tonnerre », à son Pierre de Craon de « prendre une voix de chantre ». Ou il écrivait à Jouvet : « Il ne serait pas complètement honnète de ma part de vous dissimuler que la représentation de l'Athènée ne m'a satisfait à aucun degré et à aucun point de vue : mise en scène, interprétation, décors, »

## l'absolu

Philippe Adrien opte carrément pour la chaise de cuisine de la ferme de Combernon, pour la table, le pain, la paille, la pierre, et, mettant le doigt sur tout cela, il fait toucher l'absolu.

Est-ce parce qu'un beau et grand Est-ce parce qu'un beau et grand livre vient de paraître, les Ecrits de Jeunesse de Sartre, que l'Annonce dirigée par Adrien nous fait penser à ce que Sartre disait du livre de Meville, Moby Dick? Reprenant les mots de Melville, « dans chaque événement, derrière le fait incontestable, quelque chose d'Inconnu se montre ». Sartre enchaîne: « Personne n'a sent inter our Hepol et Melville. Sartre enchaîne: « Personne n'a senti pius fort que Hegel et Melville que l'absolu est là; autour de nous, redoutable et familier... Nous hantons l'absolu, mais personne, à ma connaissance, sauf Melville, n'a tente extre extraordinaire entreprise : retentr en soi le goût indéfinissable d'une qualité pure et chercher dans ce moût le sens absolu qui la dépasse. »

Sartre écrivait son article sur Moby Dick en 1941, très peu de temps après son retour de captivité, et, dans le stalag, il avait voulu faire joner par ses camarades le Soulier de satin. Dix ans plus tard, l'année de le Diable et le Bon Dieu, pièce où certains virent un écorbo du Soulier de certie à un journaliste oui lui satin, à un journaliste qui lui demandait pourquoi, dans ses livres, il décrivait assez souvent le ciel et les nuages, Sartre répondait : «Le ciel représente dans mes livres une tentative d'évasion. J'ai appris à le regarder quand j'étais prisonnier.

D Prix de la Société italienne des antenra et éditeurs. - Françoise Felce, pour la traduction en français du Gris, la pièce de Giorgio Gaber e Sandro, et Giorgio Ferrara, pour sa mise en scène de Teresa, de Natalia Ginzburg, présentée au Théâtre Montparnasse, ex aequo avec Louis Beyler et Pascal Papini pour leur mise en scène d'*Ultima Violenza*, de Giuseppe Fava, présentée au palais de justice de Paris, sont les lauréats des Prix du Théâtre italien contemporain, attribué pour la quatrième fois par la Société italienne des auteurs et éditeurs.

quoi Claudel définit les absents. Tout dans l'Annonce se passe comme si les trahisons, les désordres, les morts étaient, dès la première scène, déterminés par l'absence du père de famille. Anne Vercors. Claudel est absent, à Prague, lorsqu'il écrit l'Annonce; et sa - I'en al la conviction, répond pièce est pour une bonne part l'his-toire du désastre qui guette la - La conviction qu la certitude? famille, sa sœur en particulier, Camille, en butte à trop d'absences, La «qualité» par laquelle Sartre touche «l'absolu» chez Melville,

dont celle de Paul. L'Annonce faite à Marie est une grande chose. Il est passionnant de voir, enfin joués clairement, les Linean parents (Jean Dautremay, dont l'énergie spirituelle semble une éner-gie solaire, et Annie Mercier), surtout Mara, la sœur jalouse et meurtrière (Hélène Lapiower, admirable), et Jacques Hury (Jacques Lamblin) Violaine et Pierre de Craon (Béa trice Delavaux et Jean-Pol Dubois). C'est très beau. Une discordance inexplicable : la laideur et la médiocrité des décors et de plusieurs costumes, mais le texte et le jeu sont d'une telle spiendeur que, ces décors, nous n'y pensons pas trop.

MICHEL COURNOT Cartoucherie, Théâtre de la Tempête, du mardi eu samedi à 20 h 30. Dimanche 16 heures (reläche exceptionnelle le 21 novembre). Jusqu'au 30 décembre. Tél. : 43-28-36-36.

violaine qui se metre chose a raire, Violaine qui se retrouve absente d'ici-bas de per sa cécité et sa mala-die contagieuse, Mara isolée dans et par sa haine, Jacques Hury dans et par ses préjugés et sa vue courte, et la mère isolée par ses vues courtes : tous appartiennent à cette « commu-

## **Concerts Radio France**

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE PRESTIGE DE LA MUSIQUE DE BADIO FRANCE Vendredi 23 - 20 h 30

Grand Audit, de Radio France Poulene - Ravel Piano: Gustavo Romero Chœur de Radio France Direction: Serge Baudo

**NOUVEAUX INTERPRÈTES** Dimanche 25 - 10 h 45 12h : bresch et sencontre avec les artistes

D'AUBERVILLIERS

TSE:

DU 6 NOVEMBRE ALI 2 DECEMBRE

LOCATION : 48 34 67 67 FNAC BILLETEL (C. 3615 THEA

Haydn - Schumann Piano: Claire Désert Quatuor Parisii

Fauré - Debussy - Ravel Soprano: Elisabeth Söderström Orchestre Philharmonique de Radio France Direction: Pascal Verrot

LOCATION

Salle Pleyel

Radio France Salle Pleyel

42 30 23 08 45 63 88 73 Salle Gaveau 49 53 05 07

ESPACE EUROPEEN LOC: 42 93 69 68 **SUCCES** 

**PROLONGATIONS** 

LOC. 49.80.18.88

Maison: des Arts 16 nov. - 19 déc. de LOUIS GUILLOUX MARCEL MARECHAL

## CALENDRIER DES ADMINISTRATEURS

DE CONCERTS

François-René DUCHABLE 20 h 30 Piano BRAHMS - CHOPIN SCHUBERT - LISZT Tél, loc. 45-61-08-30 STORMS CUTROLING

ORCHESTRE SYMPRONIQUE FRANÇAIS PETITGIRARD

**GRIMAUD** GAGNEUX BRAHMS - BIZET LES MIDIS MUSICAUX **LAFON Mezzo** Piano SCARLATTI - HAENDEL

ie 28 : Dicier

**HENRY** baryton Angeline
PONDEBEYRE
Pinno
SAINT-SAENS
POULENC - RAVEL
le 30 : Pauline VAILLANCOURT

VAILLANCOURT Piano SCHUMANN FAURÉ - MAHLER

LINOS ENSEMBLE STOCKHAUSEN

« GRANDS RENDEZ-YOUS > Piano : LILYA ZILBERSTEIN

**ESPACE** MICHEL Pietre CARDIN SOGNY

à 20 h 45 XX: ANNIVE MARIUS CONSTANT do l'ESPACE

4 CONCERTOS

on punidly action à Paris

or : RESERT - Treatme : RESERT

Reporte Indian : RESERT

Stanton : RESERT PIERRE-CARDIN ORCHESTRE SYMPHONIQUE **DE NANCY** Bir. : Jérôme KALTENBACH ARS HITYA/Philippe MAHEN BACRI (color.) - LIRETI - RAVEL TARDIEU - SOLAL Solistee : Maris ATGER retirer à l'ESPACE PIERRE-CARDIN

ORCHESTRE COLONNE SALLE PLEYEL Vitaly KATAEV TCHAÏKOVSKY ymphonie PATHETIQUE CANTATE MOSCOU

Mikhaii KROUTIKOV hasse du BOLCHOI Rens. 42 33 72 89 A DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT S

Le Monde ARTS et SPECTACLES



Slavkine & Regy Creation

NANTERRE≥ du 6 novembre au 16 décembre 1990 Tel: 47 21 18 81 OU 3 FNAC

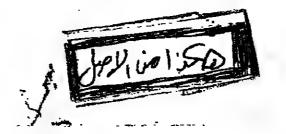

## **CULTURE**

#### LETTRES

## Jean Rouaud, prix Goncourt

Le prix Goncourt a été attribué, lundi 19 novembre, à Jean Rouaud pour les Champs d'honneur (Minuit) au second tour de scrutin par huit voix contre deux à Philippe Labro pour le Patit Garçon (Gallimard) (nos demières éditions du 20 novembre).

## La première pierre d'une trilogie de la mémoire

pourrait être la consécration, la plus haute marche du podium si l'on excepte le prix Nobel, voire le fil d'arrivée. Pour lui. Jean Rouaud, qui aime les métaphores sportives, le prix Goncourt, c'ast la ligne de départ, le tremplin. Enfin il va

Dire cela, ce n'est évidemment pas faire injure au jury pré-sidé par Hervé Bazin ni trahir, du moins on l'espère, l'auteur des Champs d'honneur. Il va pouvoir écrire libéré de toute contrainte matérielle, lui, le simple kiosquier smicard de la rue de Flandre à Paris, titulaire tout de même d'une maîtrise de lettres. Une vie œu'il a voulue ainsi jusqu'ici, s'estiment « totalement inapte » à une vie professionnelle basée sur la réussite sociale. ¿J'al toujours, nous disait-il lors d'une première rencontre (1), avancé dans la vie les bras ballants. >

A l'âge de trente-huit ans (le 13 décembre prochain), Jean Rouaud n'a cas la crainte - et les jurés du Goncourt ne l'ont pas eue non plus en couronnant un premier roman - d'être dés-tabilisé d'une façon quelconque par les lauriers de la gloire. Peu tat, lundi 19 novembre, il nous confiait : « J'éprouve une émotion qui n'a rien à voir avec la joie. Une émotion pour les miens, dont je suis le scribe. »

#### « On n'est jamais dupe de soi-même »

Ce n'est pas une saga mais une trilogie que Jean Rouaud a en effet entrepris d'écrire avec pour tolle de fond son pays natal, le pays nantais. Une trito-gie à la fois intimiste et cosmique, à travers le prisme de ses souvenirs et de ses émotions. et de sa vision de l'Histoire. Les Champs d'honneur sont

consacrés, pour schématiser, à ses grands-parents, à celle qu'il appelle « petite tanta », à la guerre 14-18. Son deuxième livre sera voué aux *e itinéraires* croisés » de son père et de sa mère, à la deuxième guerre mondiale et à la Résistance. Le troisième narrera, pour l'essentiel - à travers une très belle histoire de vieilles pierres, que Joseph Rousud collectionnait, la mort de son père à l'âge de quarante et un ans, miné par le travali et la maladie; un père héros de la Résistance qui apparaît déjà dans les Chemps d'honneur; un père passionné ment admiré, que Jean Rouaud a perdu quand il avait onze ans, un père omniprésent qui constitue, si l'on ne se trompe pas, sa

Il a entrepris la rédaction de ces deux derniers ouvrages en même temps. En continuant de taper avec deux doigts sur une machine à écrire ordinaire, pas même électrique. «On me bassine, dit-il en sourient, pour que je travaille avec un micro-ordinateur. Dès la naissance de l'informatique, j'ai su que cela n'était pas fait pour moi, » Il sait parfaitement, Jean Rouaud, pour quoi il est fait - «On n'est jamais dupe au fond de soimême . - et ce qui lui convient.

Ce qu'il va changer à ses habitudes, une fois terminé les mondanités parisiennes (qu'il accente comme autant de corvées ou presque), une tournée de signatures en province qu'il prépare en revanche avec joie, lui « le Persan à Paris » - et des fêtes de fin d'année où il retrouvers une famille qui l'attend avec émotion? Il va simplement vivre dans un appartement plus vaste, pour pouvoir travailler plus à son aise et rencontrer le maximum de « gens intériourement riches » comme le photographe Robert

En conservant ses camis du kiosque », dont M. Roger Louis. ce vieux monsieur de quatrevingts ans qui a été l'intime de René Char et qui a « baladé » les médias pendant tout le weekend en montant la farce d'une prétendue « Association des amis de Jean Rouaud ».

Ah, les médias i «Inconnu il y a trois mois, Jean Rouaud est sacré prix Goncourt » : marchand de journaux jusqu'à vendredi dernier, l'auteur des Champs d'honneur connaît trop la presse pour se laisser prendre aux gros titres. Il ne vit pas une sorte de conte de fées à la monégasque... Un livre tel que la sien, avec une écriture telle vingt fois la même phrase en chantier, mais quelle limpidité, quelle jois de lire à l'arrivée, c'est trois ans de travail.

Et le prix Goncourt 1990, même s'îl va maintenant consacrer tout son temps à l'écriture, n'a pas du tout l'intention de devenir ce qu'on appelle un écrivain de métier avec les obligations salonardes que cela impose. Il écrit et écrira en tout et pour tout cinq livres dans sa vie, sa trilogie, un ouvrage consacré à el'émotion» et un dernier à « l'écriture ». Voilà toutes les maisons d'édition prévenues.

MICHEL CASTAING

(1) Le Monde daté 30 septembrel'octobre. Lire également l'article de Patrick Kechichian dans « le Monde des livres » du 14 septembre.

75006 Paris. Tél. : 46 07 91 51 Du 21 novembre au 1er décembre 90

#### DIAGONALES

RTHAUD, Rouaud ; la rime est pauvre mais la rencontre des deux victoires est riche, elle a de la verve et redonne du sens à l'idéologie creuse de la gagne à tout prix.

Le culte moderne des compétitions physiques n'a pas enrichi leur rituel ; toujours les mêmes bras d'honneur au vaincu, les mêmes bouteilles de champagne secouées devant les caméras, les mêmes mots vides. Les sportifs sont rarement de bons parleurs, chacun se spécialité ; et les tendeurs de micros exigent d'eux, comme des tribuns, de la petite phrase coupanta, facile à couper,

A son arrivée en Guadeloupe, Florence Arthaud a sacrifié au laconisme de rigueur. « J'ai pensé que j'allais mourir », a-t-elle dit, puis : « J'ai même cru que j'allais abandonner. » Admirons le «même». On ne peut mieux avouer qu'entre la course et la vie, ses nerfs avaient follement choisi, Le succès était

Le scénario de la route du Rhum offre tout ce que les montreurs d'ours et les endormeurs d'après-dîner attendent pour en faire du rêve tous publics : c'est une femme qui l'emporte, elle bat les meilleurs mâles, elle perdait son sang, elle mit à la cape, cette forme marine de l'agonie, et puis est venu le sursaut rageur, les écoutes entre les dents, les parents Arthaud sautant de joie sur les flotteurs argentés, Pointe-à-Pitre en folie...

Le public aura pourtant manqué l'essentiel. Il ne saura pas ce qui se passait exactement quand, vers les Acores, des immeubles de déferlantes s'éboulaient sur les longerons et les haubans de ces engins de plage dessinés pour la glisse côtière, non pour la guerre de tranchée avec les lames atlantiques. Le miau-lement sinistre du gréement de libellule sifflant sous les rafales à soixante nœuds, le désastre du ficul répandu au-dessus des planchers, les batteries mortes, le contact rompu, le sang irrépressible comme une voie d'eau, la félicité de la houle qui s'allonge et bleuit sous les alizés, le soleil tropical qui se durcit d'heure en heure, le calme soudain au revers des îles, la tiédeur poissée de l'air caraîbe, l'odeur de triomphe et de ti'punch dans la nuit...

Ce vaste secret qui ne passe pas à l'antenne ni sur les photos de magazines, et qui demeure bien après les délires de pontons, même les as du « rewriting » nautique comme Noil ou Paccalet ne sauraient l'arracher à la championne. Ce n'est plus affaire de cran. C'est le domaine exclusif de la littérature. Il faut bien qu'il lui reste un monopole, la pauvre 1

PRÈS le geste, la parole i Jean Rouaud, le laurést Goncourt, n'a pas bravé les tempêtes, du fond du klosque où il gagne sa vie, mais il revient d'aussi loin que Florence Arthaud. A écrire, comme à lire, un livre n'est pas le contraire d'un océan à traverser. Les grains subis sont en sol. Les caractères d'imprimerie tiendront-

## Le geste et la parole

ils le choc ? Seront-ils fidèles à la chimère intérieure de ce qui brûle de se dire ? Différence de taille, sur la ligne d'arrivée : le public ne s'identifie pas à un héros, le temps d'un flash, il a fait le parcours pour de bon, et pour longtemps. Du sel colle à ses lèvres. Il est un autre homme. Tout l'écart entre le spectacle qui divertit et les mots qui transforment l

Les critiques ont dit les mérites des Champs d'honneur. Je n'en retiens qu'un, pour l'exemple. Quand vous aurez lu les premières pages du Goncourt 1990, vous ne regarderez plus amais de la même facon les gouttes de pluie courant sur une vitre. Parce que Rouaud est myope, qu'il a dû beaucoup coller son nez aux carreaux, comme souvent les enfants doués, et parce qu'il a toujours vécu au cœur du langage, comme Arthaud au milieu des vagues, il enrichit à jamais nos perceptions. Arthaud, Rouaud : de leurs deux cadeaux, curieusement, c'est le moins gagé de réalité saignante qui touche le plus à nos vies. Sur l'existence avec ou sans lecture, Danièle Salienave dit tout, dans la revue le Messager européen n° 4

Le livre primé ne parle pas que de pluie, on s'en doute. Il revient sur la boucherie de la guerre de 1914. Une manière de remords a saisi l'auteur. « Nous n'avons jamais vraiment écouté ces vieillards de vingt ans », écrit-il à propos des « poilus ». Maurice Genevoix avait la même impression, lui qui avait vécu et raconté les tranchées comme personne. Il y a des cauchemars qui ne s'épuisent pas. Qu'un écrivain débutant de 1990 s'occupe de Verdun, le paradoxe n'est qu'apparent. Les jeunes gens sont plus près des jeunes mourants que les vieux rescapés ; question d'Ima-

De philosophia, aussi. C'est peut-être parce qu'il enterrèrent d'abord leurs morts que les premiers hommes inventèrent, des millénaires plus tard, la geste plein d'espoir d'enfouir des graines dans le sol. Une idée d'écrivain, en tout cas ; c'est-à-dire d'indécrottable utopiste. Si Florence Arthaud et les autres s'imposent les lubilantes fatigues de la voile en solitaire, s'ils se font un sang d'encre, c'est au'ils croient au dépassement, on supposs ; si Rouaud et les autres s'enferment avec leurs paragraphes, c'est qu'ils ne désespèrent pas que soit recueillie un jour, et savourée, et bénie comme un surcroît d'existence, leur bouteille à la mer.

Même les messages sombres ont quelque chose de radieux. Henri Godard dit cela très blen en conclusion de l'Autre Face de la littérature, en accord avec Mairaux. « Il suffit qu'un homme, notre semblable, sit été capable de figurer une part de l'expérience humaine, quelle qu'elle soit, d'une manière qui

BERTRAND POIROT-DELPECH

exprime le sentiment profond qu'il a du monde et de la vie, pour que, si tragique que soit ce sentiment, nous percevions l'œuvre comme le témoignage d'une force. » Louis Guilloux et son personnage de Cripure

nourrissent le même optimisme, qui est à la racine de l'Art. Ils y ont du mérite, face à cette même hécatombe de 14, dont on n'a pas fini, Jean Rouaud le prouve, de méditer le cataclysme idéologique. 

« Cette guerre est la querre du droit », proclamaient les Déroulède de l'arrière, pour donner du cœur aux ventres de l'avant. Le slogan sert encore, ces jours-ci. Il referme son piège sur les velléités pacifistes. Comment hair la guerre pour de bon, c'est-à-dire à tout prix, sans faire le jeu de l'adversaire hors la loi, sans se retrouver à Munich avec Daladier, et avec Giono au fort Saint-Nicolas 7

AR chance, il arrive parfois que les hommes d'Etat joignent la gesta à la parole et signent des traités dont personne n'a à rougir. Aux lauriers d'Arthaud et de Rouaud s'ajoutent cette semaine ceux des signataires de l'avenue Kléber, Les pays du pacte de Varsovie et ceux de l'alliance atlantique assis à la même table et baissant leur garde d'un même élan après s'être défiés quarante années durant, cela a tout du conte

Reste à joindre la parole au geste, à s'entendre entre gens de culture, à réviser les Idées des deux Europe comme les généraux s'échangent les envois de chars à la casse. Les rimes de dates entre 1789 et 1989 nous ont abusés. Ce n'est pas au nom de l'avenir contre le passé que les peuples de l'Est se sont soulevés, mais au nom d'un passé meurtri contre le culte de l'avenir qu'on leur avait Imposé de force. Alain Finkielkraut résume à merveille ce malentendu, an tête du Messager européen. C'est au nom du vieux monde, contre l'esprit d'utopie, que l'Europe soviétisée fait table rase de la table rase. Ce faisant, elle retrouve pêle-mêle la culture comme questionnement et la culture comme emour exalté du génie national, autant dire le meilleur et le pire.

Nos intellectuels se disposent, sol disant, à écouter ce nouvel Est, mais c'est à leur façon incorrigiblement égacentriste. Nous nous précipitons à Prague et à Budapest comme si c'était pour nous que s'était ouvert le rideau de fer, mais c'est pour chanter, sur l'eir de la revolution démocratique universelle, la conversion des nouveaux venus à l'Europe sans boussole des supermarchés. Le triomphe de la civilisation sur la barbarle : il ne manque qu'un Pirvis de Chavanne ou un Pradier pour nous mettre ça en allégorie dix-neuviémiste i

Mais bon : voir à l'honneur, la même sentaine, la bravoure, le talent et la paix, cela

áthinue

Sagegra

Victor of

翻編 出口 1

The state of the s



DU 24 NOV. AU 8 DEC. 20H3B 25 NOV. ET 2 DEC. 15H LE CHANT

### **DU DÉPART** IVANE DAOUDI JEAN-PIERRE VINCENT

comédie

12 acteurs dans le désordre ... en toute légèreté

LOC. 42 74 22 77 2 PL DU CHATELET PARIS 4°



100 p

Le Monde ARTS ET SPECTACLES

*LE MONDE* · Neuvième volume diplomatique de la collection « Manière de voir » INÉGALITÉS. EXCLUSIONS,

**EXTRÉMISMES** Spontanément, sans discours, les lois du marché et l'économisme dominant organisent la ségrégation raciale et les exclusions dans des pays qui pourtant se réclament des principes d'égalité et de

La mémoire de la barbarie nazie, apparue au sein

du mépris que prospère un parti extrémiste ouvertement xénophobe et sournoisement anti-

Tzieanes et autres minorités en Europe, Noirs aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, Palestiniens en Cisjordanie et tant d'autres commu-nautés dans le monde subissent diverses formes de discrimination que le citoyen doit inlassa-blement démasquer.

EN VENTE CHEZ **VOTRE MARCHAND** DE JOURNAUX OU PAR CORRESPONDANCE

|                         | FES MYSGOES DO MYCISIÁI                     | C ·    |   |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------|---|
| NOMMON                  | PRÉHOM                                      |        |   |
| ADRESSE                 | CODE POSTAL                                 |        |   |
| LOCALITÉ                | PAYS                                        |        |   |
| FRANCE-MÉTROPOLITAINE : | 43 F (part inclus) - Nombre d'exemplaires : | ×43 F= | F |
|                         | and the second of the second                |        |   |

d'un peuple comme les autres, nous rappelle les perversions que peut produire le sommeil de la démocratie dans une société en crise. En France, c'est sur le terreau de l'injustice et

LES MATIQUES DU RACISME

| HUN DE CUMMANDE       |
|-----------------------|
| LES MASQUES DU RACISM |
|                       |

| ACM                        |                                                                                          |                            |   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| ADRESSE                    | CODE POSTAL                                                                              |                            |   |
| LOCALITÉ                   | PAYS                                                                                     |                            |   |
| FRANCE-MÉTROPOLITAINE : 4: | 3 F (part inclus) - Nombre d'exemplaires :                                               | X43F=                      | 6 |
| DOM-TOM at ÉTRANGER : 48 F | (port inclus) — Nombre d'exemplaires :                                                   | x48F≈                      |   |
| LE MONDE - Service Vente   | Communde à faire parvenir avec votre règlement<br>e au numéro - 15, rue Falquière, 75501 | ià:<br>Paris ceney 1e egar |   |

**GUIDE DE L'ANGLAIS** MODERNE ÉCRIT Christiane Tricoit

COFORMA et les Editions François-Robert 18, rue Théodore-Deck, 75015 PARIS Tel.: 40-60-05-01 Pox: 45-57-29-41

es fond

## L'homme moléculaire

Les progrès des neurosciences amènent les chercheurs à s'interroger sur les fondements biologiques de la conscience

UI sommes-nous? D'où venons-nous? Sommes-nous seulement le pro-duit de notre histoire personnelle, de notre environnement et de ce que nous avons appris? Ou bien notre comportement, notre person-nalité sont-ils déterminés par notre patrimoine génétique? L'inné et l'acquis, ce débat que l'on pensait en voie d'apaisement repart de plus belle à la faveur des progrès spectaculaires des neurosciences.

Commenter of the Second Second Second

the party of the second second second

M. Jean-Pierre Changeux, pro-fesseur au Collège de France et directeur du laboratoire de neuro-biologie moléculaire de l'Institut Pasteur, aftirme que a comprendre les bases neurales de la reconnais-sance est devenu un problème abor-dable scientissiquement ». Avec quelques antres scientifiques de renom comme Francis Crick, homme qui, avec James Watson, a découvert la double hélice de l'ADN, ou Gérald Edelman, prix Nobel de médecine, il a l'ambition de découvrir dans le système nerveux les bases biologiques de la sémantique et de la conscience.

« De quoi je me mêle?» On ima-gine aisément la réaction de certains psychanalystes et philosophes face à ce qu'ils considérent comme «agression impérialiste» de scientifiques en mal de théorisa-tion. Pourtant, ce débat fondamental, parce qu'il rous tend les pas-sionnantes avancées de la biologie du cerveau, ne peut être écarté....

Le 9 novembre, dans le grand amphithéâtre archicomble de la faculté de médecine des Saints-Pères, à Paris, Jean-Pierre Chan-geux, le «grand-prêtre des neurosciences », l'auteur de l'Homme *neuronal*, officie en auvrant le colloque « Neurosciences 90 : de la molécule au comportement » organisé par le CNRS et l'Association des professeurs de biologie-géologie (APBG) avec le concours de l'INSERM et de l'INRA. C'est la

philes i a Un rien provocateur, Changeux met en lumière avec brio une espèce d'a homme molé-culaire a plus soumis aux lois de la biologie qu'aux évidences de Sig-mund Frend.

Postulat de départ : rien n'est logique. On sait aujourd'hui qu'une drosophile (une mouche) possède un contenu en ADN (en possède un contenu en ADN (en gènes) vingt-quatre fois supérieur à celui d'une bactèrie. Normal, puisqu'une drosophile est au moins vingt-quatre fois plus compliquée qu'une bactèrie. Quant au poulet, il est normal qu'il possède dix fois plus d'ADN qu'une drosophile. Mais qu'une sours soit à peine plus riche en ADN qu'un poulet, et. a fortiori, one les rénomes de et, a fortiori, que les génomes de l'homme et de la souris contiennent autant de gènes, voilà qui

#### Un nouveau darwinisme

Comment, dès lors, expliquer l'extraordinaire complexité de notre système nerveux central, alors que nous n'avous environ, que cent mille gènes différents? Comment expliquer cette inadéquation entre la complexité du génome humain et celle du système nerveux central? C'est l'un des plus grands problèmes ou'ont à plus grands problèmes qu'ont à résondre les neurobiologistes et les généticiens. De leurs recherches dépend en grande partie la réponse à cette interrogation fondamentale: «D'où venons-nous? Où

allons-nous?» Pour Jean-Pierre Changeux, comme pour Gérald Edelman, le cerveau fonctionne comme un système fondé sur la sélection. Israél Rosenfield, dans son livre la Conscience, une biologie du moi (éditions Eshel), décrit bien la théorie d'Edelman : « Pendant le développement, les cellules ner-veuses s'organisent pour former des groupes de cellules fortement inter-



« La création d'Adam » (détail) de Michel-Ange : une superposition parfaille avec une coupe anatomique de cerveau. (JAMA du 30 octobre 1990.)

Chacun de ces groupes a son propre schéma de connexions internes (les interconnexions exactes entre les cellules nerveuses ne peuvent être génétiquement déterminées) et, donc: chacun répond à des stimuli, même identiques, de façon différente. A la suite d'excitations répétées par des stimult similaires, les réponses des groupes nerveux sont renforcées: ainsi certains groupes

stimuli similaires, tandis que d'autres; qui offraient une réponse faible, ne donneront plus aucune réponse. Ainsi les stimuli environ-

groupes neuronauci, p C'est ce que Gérard 'Edelman M. Rosenfield, «les groupes neuro-

connectés, les groupes neuronaux. finiront par mieux répondre à des sein du parenchyme cérébral. Ceux qui appartiennent à une même carte ont tendance à répondre au même type de stimuli ».

> la mort, les réseaux de neurones se transforment en fonction de l'environnement. Le débat sur la sonmisappelle le darwinisme neuronal. sion, exclusive ou non, au détermi-Par ce mécanisme, poursuit nieme génétique du naux s'organisent en « cartes » au donc tenir compte de cette plasti-

cité du système nerveux central, qui permet la mise en œuvre de processus d'apprentissage, Changenx, qui parle aussi, à propos du développement et du fonctionne-ment du cerveau, de « schéma darwinien », n'hésite pas à pousser encore plus loin son analyse en iffirmant qu'il est possible de mettre en évidence un tel processus non seulement au niveau neuronal, mais aussi de l'expression des

gènes, voire au niveau moléculaire. De nombreuses recherches tendent à prouver le caractère inné de rocessus fondamentaux comme le langage. On peut ainsi se demander si le nouveau-né a déjà acquis son asymétrie hémisphérique. Des expériences de psychologie cognitive, rapportées dans l'ouvrage passionnant de Jacques Mebler et Emmanuel Dupoux Naître humain (Editions Odile Jacob), montrent comment, chez le nouveau-né, l'hémisphère droit apparaît d'emblée spécialisé dans la reconnaissance des formes et des visages, tandis que le gauche est spécialisé dans le langage. D'autres expériences faites au Japon sont particulièrement intéressantes : dans ce pays, il existe trois systèmes d'écriture. deux alphabétiques (kana : katakana et hiragana) et un idéographique sur le modèle chinois (kanji). Un adulte japonais sait lire ces trois systèmes. Or, on constate aujourd'hui que certaines lésions cérébrales spécifiques peuvent dissocier kana et kanji : ainsi une lésion pariéto-occipitale peut-elle supprimer la lecture du kana, mais préserver celle du kanji. Et inverse ment pour une lésion temporale. Le cerveau garderait donc l'empreinte des écritures.

FRANCK NOUCHI Lire la suite page 20

## L'éthique court après la génétique

Le premier colloque international sur les implications morales du projet « Génome humain » a laissé en suspens de multiples questions

de notre envoyée spéciale

OUR la première fois dans l'histoire de la biologie, plus de deux cents généticiens, médecins, juristes et sociologues ont débattu, en présence de trois Prix Nobel (1), des les de trois Prix Nobel (1), des les débieurs du programme OUR la première fois dans implications éthiques du programme de recherche «Génome humain», qui prévoit de décrypter dans les quinze ars à venir l'intégralité de notre patri-moine héréditaire, Menées à Valence (Espagne) du 12 au 14 novembre, leurs réflexions ont tourné court. Dans ce domaine où se joue l'avenir biologique de l'humanité, la morale et la ren-tabilité sont-elles inconciliables?

tabilité sont-elles inconciliables?

«Nous affirmons qu'une société civilisée se doit de respecter la diversité humaine, y compris ses variations génétiques. Nous nous engageons à faire en sorte que les données issues du projet « Génome humain » soient employées à accroître la dignité de l'individu, que tous ceux qui en ont besoin aient accès aux outils de la génétique et que les programmes de recherche s'appadent sur les principes éthiques relatifs ou respect des personnes, du bienfait de l'humanité et de la justice.» l'humanité et de la justice.»

Le premier alinéa de la déclaration de Valence, rédigée à l'issue du colloque, annonce à lui seul l'ampieur du débat. Lancé naguère par les Américains, le projet international « Génome humain.» appartient d'ores et déjà au domaine de la «Big Science» (le Monde du 24 octobre). Les Etats-Unis hi consacrent 200 millions de dollars par an (environ i mil-liard de francs); la Commission des Communautés européennes 5 millions d'écus par an (35 millions de francs), dans le cadre du grand programme «Médecine prédictive»; la France, 200 millions de francs en 1991. Les structures de recherche se mettent peu à peu en piace, qui annoncent une coopération (ou une compétition) internationale sans précédent dans le domaine de la biologie.

dépistage et au traitement des milliers de maladies héréditaires répertonées à ce jour, l'étude intégrale des genes diagnostic prénatal (sélection du sexe, lumi ca doubl

Des qu'on connaît l'emplacement et la structure du gêne responsable d'une maladie, il devient en effet possible de déchiffrer la fonction pour laquelle il est programmé. Et donc, à terme, de comprendre le processus biochimique de la pathologie dans laquelle il est impliqué. Une meilleure connaissance de nos chromosomes permet aussi d'envisager de nouvelles thérapeuti-ques, en «greffant» au patrimoine héréditaire de certaines cellules héréditaire de certaines celules humaines un gène correcteur de la maladie. Autorisée le 11 septembre par le gouvernement américain, la première thérapie génique a été appliquée au traitement d'une maladie entremement rare, le déficit en adénosine déaminase. La deuxième, pour laquelle la Food and Drug Administration (FDA) vient de donner son tion (FDA) vient de donner son accord, sera appliquée à des malades atteints d'une forme grave de cancer de la peau (le Monde du 15 novem-

Mais si le projet « Génome humain » apparait particulièrement prometteur au plan médical, il soulèvera aussi, sôt ou tard, d'impombables questions éthiques. Quelle attitude adopter, par exemple, lorsque se généralisera la possibilité de dépister précocement, voire in utero, des maladies graves à développement tardif? Les prélèvements biologiques étudiés et les données génétiques qui en seront issues peuvent-ils faire l'objet d'undroit de propriété, ou font-ils partie de la personne immaine? Quelle politique de anté quels risques de discrimina-tion professionnelle et sociale (et quels moyens de les limiter) faut-il inn si chaque individu se retrouve, demain, doté d'une carte génétique?

Sur tous ces points, la déclaration de Valence est restée muette. De même, si elle estime «impératif que se développé un large débat public sur les implications éthiques, sociales et légales des utilisations cliniques et commerciales des données génétiques », elle En aidant à la compréhension, au n'apporte aucun projet - cela était

été placés dans une institution pour déficients mentaux. Comme sa

mère et comme sa grand-mère,

dont les médacins affirmaient qu'elle avait hérité les mêmes

signes physiques at psychologi-

ques d' «inadaptation sociale». La

première, Camie Buck tombait sous

le coup de la loi édictée dans l'Etas

de Virginie, qui prévoyait la stéris-

sation - saula «thérapeutique» génétique alors accessible - de

toute personne socialement indési-

rable. Dans les années out suivirent.

plus de la moldé des Etats d'Amé-

rique votèrent des lois similaires,

qui furent appliquées, estime-t-on

aujourd hui, à environ 60 000 per-

sonnes. Le 14 juillet 1933, les nazis promulguaient la cloi sur la

prévention de la transmission des

maladias héréditaires», qui permet-

tait la stérilisation forcée « dans les ces de débilité mentale innée, de

schizophrénie, de troubles mentaux

cycliques (maniaco-dépressifs), d'épagosie, de danse de Saint-Gry,

de cécité ou de surdité héréditaires,

de déformations corporelles graves

humains profitera, indéniablement, à par exemple). Elle souligne que «l'in-la santé et au bien-être de l'humanité. formation génétique relative à un indi-gences bio-éthiques que soulève le pro-moins que l'intégrité du patrimoine vidu ne pourra être établie et diffusée jet « Génome humain » ; la déclara- génétique humain. Il ne s'agit plus ici qu'avec l'autorisation de la personne tion commune rédigée à l'issue de ce d'éliminer (par le diagnostic prénatal concernée ou de ses représentants colloque, largement dominé par le et l'avortement thérapeutique) on de légence », et précise que « toute excep- pragmatisme américain, a achoppé sur corriger (par la thérapie génique applition à ce principe général demandera un point essentiel : la thérapie génique quée aux cellules somatiques, non de solides justifications éthiques et légales ». Mais sur ce que doivent être « les aspects techniques, médicaux et déficiences génétiques. Il s'agit d'améou ne pas être ces a exceptions », le sociaux nécessitent un débat plus lioner l'espèce en y introduisant, par le biais des cellules reproductrices, des

sur des cellules reproductrices ou

embryomeires. Autrement dit pour

modifier l'espèce humaine, et cette

Dans le même temps, et à tout

moment, « peuvent survenir des

découvertes qui établiraient des corrélations entre des traits de

comportement et des variations

génétiques entre individus», însiste Philippe Kourilsky. Pour des carac-

téristiques aussi variées que l'Intelli-

gence, la prédisposition aux mala-

dies mentales, l'alcoolisme,

l'homosexualité ou les penchants

pour la musique, qu'adviendra-t-il

si, demain, est tranché le débat

entre l'inné et l'acquis? La biologie

humaine a changé de visage depuis le début du siècle, mais les dangers

de l'eugénisme demeurent, plus

que jamais, d'actualité.

fois de facon irréversible.

tront de facon héréditaire au fil des générations. Le spectre de l'eugénisme n'est pas loin (voir encadré).

« Compte tenu des améliorations thérapeutiques que l'on peut en attendre, nous devons garder nos esprits et nos imaginations ouverts à la perspective de la thérapie germinale », estime M. Theodore Friedmann, professeur de pédiatrie à l'Ecole de médecine de la Jolla (Californie) et membre du Comité d'éthique biomédicale du Congrès américain. Une opinion à laquelle s'oppose fermement le professeur Jean Dansset, président du Centre d'étude du polymorphisme humair (CEPH, Paris), pour qui « le point essentiel ne figure pas dans la déclara tion de Valence ».

« Pour le moment, il faut exchire totalement la thérapie germinale de nos objectifs», précise-t-il. « D'abord, parce que rien ne la justifie [dans la mesure où l'on dispose et où l'on dis posera de pius en plus de tests de dia-gnostic prenataux] Ensuite, parce que, dans l'état actuel des connaissances, nous ne ferions probablement que dété-riorer l'espèce humaine plutôt que l'améliorer. Enfin, parce que la théraple germinale ouvre la voie à la modification du patrimoine génétique humain, avec toutes les dérives qui peu-

vent en résulter, » Après trois jours de débats, les spécialistes américains et européens auront donc accouché d'une souris. La déclaration de Valence laisse en suspens de multiples questions éthiques. alors que le projet de cartographie de notre natrimoine héréditaire, au plan scientifique et technique, est devenu une restité internstionale

**CATHERINE VINCENT** 

(I) MM. Jean Dausset (France), Prix

Nobel de médecine 1980, Walter Gilbert (Etats-Unis), prix Nobel de chimic 1980, et James Watson (Elats-Unis), prix Nobel de médecine 1962 et co-découvreur en 1953, avec le Britannique Francis Crick, de la struc-

Le serpent de l'eugénisme En 1927, Carrie Buck était stérilisée contre sa volonté. « Trois
générations d'imbéciles, cels suritts, avait conclu le juge américain
Ofiver Wendell Holmes, chargé de
l'affaire. Quelques années plus tôt
guerre, stériliser.

des etribunaux de santé héréditaires applicuèrent leur loi à près de
encore la thérapie génique appliquée aux cellules germinales, la plupart des spécialistes s'accordant à
guerre, stériliser.

Si de nombreux obstacles freinent
encore la thérapie génique appliquée aux cellules germinales, la plupart des spécialistes s'accordant à
guerre, stériliser. generature d'unicas, ces surficein fitz, avait conclu le juge américain Ofiver Wendell Holmes, chargé de l'affaire. Quelques années plus tôt - Carrie avait dix-sept ans - étalt née sa fille illégitime. Calle-ci avait seront réunies pour tenter la correction de tares héréditaires graves

Purification

de la race Particulièrement forte dans la pramière partie du siècle, l'emprise des théories augénistes abourissait ainsi aux atroctés et aux pires perversions du régime hitlérien, la «purification de la race». Avec, il faut s'en souvenir, l'approbation ticiers, caprès qu'un courant augé-niste, soutenu et propagé par des scientifiques de bonne foi, eut gagné de l'audience dans plusieurs pays occidentaux», rappelle Pri-topa Kourisky, directeus de l'Unité de biologie moléculaire du gène à l'Institut Pasteur (Paris). En 1936, un ouvrage français apparemment de bon aloi (1) déclarait ainsi : «Devant cet envahissement, ce pullulement de mauvais gènes, comment ne songerait-on pas à garantir, à assaira le matériel héré-dizaire de l'espèce, et se défen-dizaire on d'imaginer tout ce que gagnerait l'humanité à un contrôle légal de la procréation, exercé par un conseil d'experts?»

at d'alcoolisme graves. De 1933 à Un derni-siècle plus tard, la géné-1939, les médecins et les juges tique a trouvé d'autres ressources. Illustrations Odile Jacob. 1987).

(1) Introduction à la génétique, de L. Cuence et J. Rostand (Centre de docu-mentation universitaire, Paris), cité dans

AL MONDE

[ dipicomilique]

INTO ALLES

TACH SIONS

Andrew Rainers

 $=\frac{1}{2}\frac{d^2 p_{ij}^2}{dp_{ij}^2}\left(-\frac{1}{2}\frac{d^2 p_{ij}^2}{dp_{ij}^2}\right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\frac{d^2 p_{ij}^2}{dp_{ij}^2} + \frac{1}{2}\frac{d^2 p_{ij}^2}{dp_{ij}^2}\right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\frac{d^2 p_{ij}^2}{dp_{ij}^2} + \frac{1$ 

e de min martin en

EXTREMISMES

A State of the Control of the Contro

the same of the same of the same



## SCIENCES + MEDECINE

nelle. Développée avec succès en

1988 per plusieurs équipes françaises, cette intervention pratiquée sous

mesthésie générale permet d'extraire

la vésicule à l'aide d'un sytème opti-

que sans pratiquer une intervention

rurgicant sont introduits per de petits

orifices sous surveillance optique. Les avantages de cette technique opéca-

toire, par rapport à une intervention

classique, sont multiples : réduction

des suites postopératoires, plus faible incidence des occlusions intestinales,

aptitude du patient à reprendré plus

capidement une activité profession-

nelle... « Rien que son efficacité ne soit pas mise en doute, la sécurité des cho-

lécystectamies par laparoscopie n'a pas encore été pleinement établies, estime

dans son éditorial le professeur Law-

rence W. Way (Université de Califor-nie, San Francisco). Des cas isolés de

blessures des voies bilaires, des intes-

tins ou de la veine porte se sont pro-

duits, saus qu'on en comaisse exacte-

ment la fréquence et la sévérité, précise M. W. Way. Il n'est pas moins

vrai que, dans les années à venir,

cette technique chirurgicale, qui

nécessite un savoir-faire confirmé,

MARTINE LARONCHE

devrait continuer à se développer.

(1) Du grec fithos, pierre, et tripeis, broid

## Calculs à la casse

La lithotritie peut permettre d'éviter l'ablation de la vésicule. Mais une nouvelle technique chirurgicale complète le traitement des calculs biliaires N' estime à 3,5 millions le nombre de Français por-teurs de colonie de Français por-teurs de colonie de français por-teurs de colonie billione. Un éditorial traitement.

nombre de Français por-teurs de calculs biliaires. Parmi eux, de 20 % à 25 % souffrent de symptômes (coliques hépatiques, douleurs épigaschaque année, environ 80 000 personnes doivent subir une cholécystec tomie, ablation chirurgicale de la vésicule biliaire. Depuis près de cinq ans, une nouvelle technique se développe, la « lithotritie extracorporelle » (1). qui consiste à pulvériser les calculbiliaires grace aux ondes de choc. Cette alternative à l'intervention chirurgicale ne s'applique toutefois qu'à un nombre limité de patients.

Déjà utilisée pour le traitement des calculs rénaux, la lithotritie a été développée dans le traitement des lithiases de la vésicule par l'équipe du docteur Tilman Sauerbruch, de l'université de Munich. Une première étude, publiée en 1986 par l'équipe allemande dans le New England Jour-nal of Medicine, conclusit à l'éliminsde calculs vésiculaires, après lithotritie associée à un traitement par acides biliaires, les acides chénodésoxycholique et ursodésoxycholique. La litho-tritie cherche à réduire les calculs en fragments de moins de 5 millimètres de diamètre. Le traitement par des acides biliaires favorise ensuite leur dissolution et donc leur élimination.

La dernière étude sur ce thème, publiée dans l'hebdomadaire américain daté du 1ª novembre, démontre la plus grande efficacité de la lithotri-

publié par cette même revue relativise toutefois l'intérêt de cette méthode au regard, notamment, de la percée d'une technique chirurgicale promet-teuse, la cholécystectomie par colio-

L'étude américaine a porté sur 600 patients répartis dans dix centres différents. Les critères de sélection ont été dans l'ensemble ceux qu'avait définis l'équipe munichoise. Ainsì, les malades sélectionnés avaient au plus trois calculs vésiculaires d'un diamè-tre de 5 mm à 30 mm, avec une vési-cule fonctionnelle capable de permettre l'évacuation des fragments. L'ensemble des patients ont subi une lithotritie, associée, pour une partie d'entre eux, à un traitement par acide ursodésoxycholique et, pour les autres, à un placebo. Les résultats de l'étude font apparaître une fragmenta-tion des calculs chez 97 % des patients mais les fragments étaient d'un dismètre inférieur à 5 mm chez seulement 46,8 % d'entre eux. Après six mois de traitement, 21 % des patients recevant l'acide ursodésoxycholique contre 9 % du groupe pia-cebo présentaient une vésicule biliaire sans calcul, D'autre part, de meilleurs résultats ont été obtenus chez les malades avec un calcul unique, inférieur à 20 mm de diamètre et radiotransparent, c'est-à-dire sans aucune calcification. Dans ce cas particulier, 35 % des patients traités par acide ursodésoxycholique contre 18 % du groupe placebo étaient débarrassés de

Cinq ans après son application pour le traitement des calculs hiliaires, la lithotritie apparaît comme une technique intéressante mais qui doit être limitée à des indications précises. Elle concerne, selon les spécia-listes, entre 10 % et 25 % des patients qui souffrent de calculs biliaires et l'exclut pas les risques de rechute. « C'est une technique qui, à elle seule, ne permet pas, dans l'ensemble, de faire disparaître les calculs mais qui, renforcée par l'action des acides biliaires, peut s'appliquer à des patients bien sélectionnes, présentant des calculs peu nombreux, de petite taille, peu calcifiés, avec une vésicule fonctionnelle », remarque le professeur Jean-Pierre Etienne, spécialiste de gastro-entérologie (hôpital de Ricêtre, au Kremlin-Bicêtre).

Son principal avantage est d'éviter les inconvénients liés à une interven-tion chirurgicale. « Pour l'affection bénigne qu'est la lithiase vésiculaire, la benigne qu'est la timuase vesiculaire, la lithotrille a comme principal intérêt d'éviter tout risque de mortalité lié à une anesihésie générale, de l'ardre de 1/10 000. Elle est particulièrement utile lorsqu'existent des contre-indica-tions à une anesihésie générale ou encore chez les patients hostiles à toute intervention chirurgicale», estime le professeur Serge Erlinger, spécialiste d'hépatologie (hôpital Beaujon, Cli-

D'autre part, l'application de la circlioscopie (ou laparoscopie) aux

## L'homme moléculaire

Faisant santer un à un tous les verrous, les neurobiologistes vont main-tenant encore plus loin, à la recherche des bases neurales de la sémantique. Comment, s'interrogentils, passe-t-on d'un simple réseau de neurones à une idée, un concept, une image? Grâce aux nouvelles techniques d'imagerie médicale, la caméra positons en particulier, il est possible de voir, «en direct», l'activité d'un cerveau en proie à une émotion, une panique, une dépression ou une grande anxiété. Ils ont, de la même manière, repéré les aires du cortex qui fonctionnent quand un sujet lit ou écoute. Ils ont pu démontrer que certains neurones répondent à des mots bien définis et pas à d'autres. Pour qu'il y ait représentation men-tale, il se pourrait que les neurones se regroupent en de véritables « assemblées de neurones » et que, grâce à de subtils mécanismes de cohérence, cette représentation devienne possi-

Ce recensement des populations neuronales, qui entrent en activité de manière cohérente, c'est l'ébauche du codage des représentations mentales.

Ce gigantesque effort pour com-prendre les bases neurales des fonctions supérieures du cerveau de l'homme conduit les chercheurs à tenter de cerner « la nature humaine» et à déterminer les structures nerveuses qui la supportent. Dans Naître humain, Jacques Mehler et Emmanuel Dupoux résument bien le problème : « Depuis langtemps, les sciences humaines et la philosophie nous ont habitués à considérer que, si l'homme est déterminé dans son corps, son esprit, lul, ne saurait être borné par une «essence», une a nature » déterminée une fois pour toutes. La notion de patrimoine géné-tique a bien élé intégrée, mais dans le seul domaine biologique et physiologi-que. L'esprit résisterait. L'homme, puisqu'il est d'abord pensant, n'aurait pas de «nature». Tout, ou presque, serait possible et, en face de moi, prisonnier de ce que j'ai appris et de mon histoire personnelle, il n'y aurait que des « autres », »

Or, sans méconnaître l'infinie diversité des êtres humains, la science cognitive propose aujourd'aui de déterminer, per l'étude expérimentale, les proposets psycho-logiques qui, par-delà les différences culturelles ou individuelles, sont

communes aux êtres humains. Les questions posées par Jacques Mehler et Emmanuel Dupoux sont tonjours les mêmes : quelle est la nature de notre vie mentale? Celle-ci n'est-elle que le reflet de notre culture et de notre histoire personminés par nos gènes? L'esprit du nonveau-né est-il absolument vierge? Dès lors, tout est possible, et pourquoi ne pas tenter de déterminer les bases nemales de la conscience, voire

de la création? «Arrivera-s-on un jour, s'interroge Jean-Pierre Changeux, à développe une intelligence artificielle authentique, qui soit conçue selon des prin-

cipes semblables à ceux du cerveau de l'homme?» Cette nouvelle robotique, ces machines conçues selon la réalité neurobiologique, voilà bien - aussi -la révolution que nous promettent ces chercheurs.

#### Le sourire de l'enfant

Dans un tel contexte, qui voit les neurosciences s'intéresser à des questions censées ne pas concerner le champ traditionnel de l'investigation scientifique, les psychanalystes se sentent – qui ne les comprendrait? – sement dans leurs certitudes. Si cer-tains se disent prêts à collaborer avec les neurobiologistes, d'autres, ulcérés par cet impérialisme nouveau, rétorquent que jamais des mécanismes moléculaires ne parviendront à élucider les énigmes du psychisme. Ce passage de la molécule au comporte-ment les révulse. Dans le Nouvel Observateur (du 1=7 novembre), Monette Vacquin, auteur de Fran-kenstein ou les déclins de la raison (Editions François Bourin), affirme qu'il est « terrible que la science, qui est l'expression même de la culture, se fasse l'ennemie de la culture. Le rève de quelques-uns ne doit pas deve-nir le cauchemar de tous ».

rève - qui, après tout, n'est peut-ètre lisme - repose sur des recherches qui ont des implications thérapeutiques évidentes. Chaque jour, ou presque, veaux mystères, trouvent de nouvesux médiateurs chimiques, de nouveaux neurotransmetteurs, de nouveaux récepteurs, de nouveaux gènes... Ils clonent et synthétisent sans relâche pour pouvoir - peut-être un jour prochain - mettre au point de nouveaux médicaments ou de nouvelles therapeutiques. Ainsi, les cinquante maladies dégénératives du tème nerveux devraient, dans un délai plus ou moins long, bénéficier de cette nonvelle pharmacologie moléculaire, grace à de nouveaux agents thérapeutiques mieux ciblés, Après tout, ces progrès valent sans doute bien des rèves...

Dimanche 11 novembre, Jean-Didier Vincent, le « poète» des neu-rosciences, directeur de l'unité de neurobiologie des comportements à l'INSERM et auteur de la Biologie des passions, prononce, dans le grand amphithéâtre des Saints-Pères, le discours de clôture. Une longue réponse à Jean-Pierre Changenx, un appel à l'humilité et à l'imagination. «Le cerveau, rappello-t-il. est le lieu de la subjectivité et de l'incertitude, y com-pris celles du chercheur. Il se trouve dans un corps, qui est hil-même dans un espace extracorporel. » Cette constante interaction entre le sujet et son environnement explique, selon M. Vincent, que l'individu soit à la fois « action et représentation ». L'enfant, par exemple, quand il sourit, sait qu'il sourit. Il sait qu'il manifeste un certain plaisir, et que ce plaisir est perçu comme tel par les autres. A commencer par sa mère, avec qui, par ce moven, il va amorcer un long processos de communication.

Il ne faudrait pas réduire le cerveau à un ensemble de réseaux neuronaux, déplore M. Vincent. Entre ces réseaux, subsistent des espaces intercelhilaires dont le rôle - sans doute fondamental - n'est pas encore connu. C'est, dit-il, le « cerreque flou», «le cerveau incertain» qui fait toute la différence entre les réseaux câblés du cerveau ordinateur et le cerveau de l'homme. ...

FRANCK NOUCHI

## Pour en savoir plus

Un grand nombre d'ouvrages ont été publiés ces derniers mois sur la biologie du CATVASU At ISS DAUTOSCIONOSS.

- Paul Broca explorateur du cerveau, de Francis Schiller Odile Jacob, 426 pages, 180 francs);

- La Conscience. Une biologie du moi, d'Israel Rosenfield (Eshel, 150 pages, 98 francs); du même auteur et chez le même éditeur, on pourra lire également l'invention de la mémoire (240 pages, 130 francs); - Eloge de l'Imperfection, de

Rita Levi-Montalcini (Plon, 219 pages, 120 francs);

- Nature humain, de Jacques Mehler et Emmanuel Dupoux (Odile Jacob, 281 pages, 160 francs);

- Matière à pensée, de Jean-Pierre Changeux et Alain Connes (Odile Jacob, 267 pages, 120 francs);

- Le Cerveau réparé, de Marc Peschanski (Plon, 234 pages, 110 francs);

- L'Age de déraison, maladie d'Alzheimer et vieillissement du cerveau, d'Yvon Lamour (Pion, 220 pages, 100 francs).

Enfin, à tout seigneur tout honneur, signalons la parution chez Flammarion de la deuxième édition de Biologie moléculaire de la cellule, de James Watson (1 220 pages, 795 francs). Sans doute à ce jour l'ouvrage le plus complet et le mieux documenté sur ce

## L'ESPACE DU BIEN-ETRE

SEANCE DE RELAXATION OU TONIQUE

Ouvert de 11 heures à 18 heures avec. ou sans rendez-vous

Métro: Etoile

Tél.: 42-27-40-82

## Le cerne blanc de Saturne (26 200 km) n'ont guère changé

La planète Saturne n'a pas fini de nous étonner. Hier, les sondes spa-tiales américaines nous dévoilaient le charme et la complexité des anneaux gul la ceinturent. Aulourd'hui, ce sont les télescopes terrestres qui nous révèlent l'existence d'une nouvelle curiosité : une grande tache blanche – 20 000 kilomètres – qui s'est enflée au point de faire le tour du «seigneur des anneaux». De quoi y plonger sans difficulté la Terre

Ce n'est certes pas la première fols que Saturne nous surprend. Au cours des deux siècles écoulés, de tels phénomènes ont été observés une douzaine de fois. Mais rarement excepte les taches de décembre 1876, de juin 1903, d'août 1933 et de mars 1960, toutes apparues dans l'hémisphère nord de la pla-

Jusqu'ici, seule Jupiter retenait l'attention des curieux avec sa grande tache rouge dont la forme

depuis sa découverte, il y a près de trois cents ans. En novembre 1980, la sonde Voyager-1 avait donné un regain d'intérêt à ce type de phéno-mène en découvrant dans l'hémisphère sud de Saturne une tache, rouge aussi, de 6 000 kilomètres

Mais rien de comparable à cette énorme tache blanche dont les astronomes de l'Observatoire de Las Cruces, au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), ont découvert l'embryon le 25 septembre demier. Ce qui est remarquable, c'est qu'au cours des demières semaines elle n'a cessé de grandir, de prendre de la puissance, pour finalement se plètement la planète d'une large bande blanche vers la fin du mois d'octobre, tandis que naissaient en son sein une série de petites taches très brillantes.

Aujourd'hui, le phénomène n'étant visible qu'avec les télescopes situés dans l'hémisphère sud, les astronomes se précipitent

Silia (Chili), où les Européens dispo-sent d'un appareil de nouveile géné-ration, le New Technology Teles-cope de l'ESO (1), préfigurant ce que seront les télescopes géants de demain, comme le VLT. Les photos de la tarbe de Servine e socierné des de la tache de Seturne s'accumulent - on devrait dire maintenant la bande, - pour le plus grand plaisir des spécialistes des atmosphères

## Camulo-nimbus

Certes, la présance d'un satellite dans le bentieue de la planète serait un atout sans égal pour bien com-prendre ce phénomène et le comparer aux modèles, plus terrestres, d'apparition des cyclones tropicaux dont le diamètre atteint plusieurs centaines de kilomètres. Las, il n'y a guère de sondes spetiales dans les environs. Galileo n'amvera pas dans la bantieue de Jupiter avant Noël 1995, et Cassini, pas encore lancée, ne survolera pas Saturne avant 2002. Pour l'instant, dans l'attente de mesures plus précises, la plupart grandes taches sont le résultat de puissants mouvements accurdents qui remontent les couches besses de l'atmosphère saturnienne. D'immenses nuages relativement denses s'élèveraient ainsi rapidement et deviendraient visibles au moment où ils « crèveralent » les couches les plus hautes et les plus ténues de l'atmosphère de Saturne.

Bref, un phénomène analogue à celui de la formation de ces tours de nuages que sont les cumulonimbus. Saule différence, capendant : le mécanisme de formation de ces phénomènes n'est pas vreiment connu pour les deux planètes hypothèse : la machine thermique qui le permettrait proviendrait à la fois de la condensation de l'eau et de la sublimation de cristaux d'ammoniec. On ne saurait rêver plus

(1) European Southern Observatory.



With the little of own talk

ميراسيس

RESSIS-ROBEN SOLV (92) Til limbatant " . v. sytuated beforet

THE REPORT OF



## **SCIENCES • MEDECINE**

## Un désert à l'âge vert

L'étude de l'alternance des périodes sèches et humides au Sahara peut-elle permettre de prévoir les conséquences de l'effet de serre sur le climat? A partir de 4500 avant notre ère, le (CNRS et Commissariat à l'énergie du dernier interglaciaire et la dernière elliptique de la Terre qui évolue selon subjets ont été naturelles puisqu'elles climat du Sahara a commencé à se atomique).

partir de 7000 avant Jésus-Christ, les pluies ont été suf-fisamment régulières et abondantes sur le Sahara anondantes sur le Sahara méridional – même jusque un ropique du Cancer (23-26 de latitude N.) – pour que les nappes phréatiques non seulement se remplissent d'eau, mais encore débordent en contratte de la c surface après quelques centaines d'années et forment, avec l'apport supplé-mentaire des caux de ruissellement et des oueds, de vastes lacs ou des marécages dans toutes les dépressions exis-tant de l'Atlantique au Nil, Cet «opti-mum bydrologique et lacustre» a duré au Mali, de 6300 à 4700 avant notre ère, même si ces seize siècles humides ont été entrecoupés de quelques épisodes secs.

Pendant la période humide, dans toute cette région qui est maintenant la partie la plus «lunaire» du Sahara, les lacs étaient peuplés d'animaux aquatiques : minuscules foraminifères (des protozoaires entourés d'une capsule calcaire), tout petits ostracodes valves), mollusques et poissons. Sur la terre ferme proche des lacs vivalent des éléphants, des hippopotames, des rhinocéros, des girafes, des bovins, des phacochères, des grandes antilopes – tous herbivores dotés d'un solide appé-tit - des lions, des crocodiles, des tortues, des grands serpents... Vivaient aussi des hommes, chasseurs-cueilleurs nomades ou semi-sédentaires.

A l'époque, en effet, la zone de convergence intertropicale (voir l'encadré) montait jusqu'au 22 ou 23 parailèle N., soit à 500 ou 600 kilomètres plus au nord que sa position d'été spécialistes ont travaillé sur le terrain. movenne actuelle, assurant ainsi quelque 300 millimètres de pluies annuelles à cette région où ne tou-bent, de nos jours, guère plus de 5

détériorer. Peu à peu, la zone de de moins en moins au nord. Si bien que l'aridité a commencé à régner vers 2500 avant Jésus-Christ à la latitude des 22-23 parallèles, vers 2000 aux aleutours des 20-22 parallèles, vers 1500 autour des 17-20 parallèles. Rappeloss que, actuellement la limite Sahara-Sahel, soit l'isohyète 100 milli-mètres, est située sur le 17- parallèle.

En outre, pendant l'optimum lacus tre, la région située autour du tropique du Cancer bénéficiait aussi de pluies d'hiver venues du nord. Elle jouissai donc de précipitations bien mieux réparties dans l'année. Certes, elle ne mblait en rien à une forêt tropicale. Mars les environs des lacs et des marécages étaient des producteurs importants de végétation, comme en témoignent la faune de l'époque et les établissements humains. Et le reste était une steppe, c'est-à-dire une vaste surface plus ou moins couverte de gra-

hydrologique et lacustre du nord du Mali, actuellement désertique, a été faite à partir de 1980 par une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de spécialistes dirigée par Mª Nicole Petit-Maire, directeur de recherche su CNRS et chef du projet de l'UNESCO «Evolution passée et future des déserts», Ailleurs dans le Sahara méridional opèrent d'autres équipes frauçaises et allemandes qui sont acrivées

spécialistes out travaillé sur le terrain. Ensuite, des analyses très fines des échantillons et des vestiges prélevés ont été faites dans de nombreux labo-ratoires spécialisés, en particulier au Centre des faibles radioactivités

période glaciaire, chaque épisode de un cycle de 100 000 ans, le balance-Les sédimentologues ont carotté les léger réchauffement a coïncidé avec un ment de l'axe de rotation de la Terre dépôts accumulés dans les dépressions climat un peu plus humide sur le par rapport au plan de l'écliptique qui depois accumules dans les dépressions cumat au peu pius numioe sur le par rapport au plan de l'eciptique qui sur des épaisseurs allant de 5 à 10 Sahara méridional. Obét à un cycle de 41 000 ans, combimètres. Ils out ainsi identifié des dépôts lacustres carbonarés (argiles, M. André Berger (Université catholicontribuent ainsi à augmenter ou à carbonarés) effets et depressions. carbonates), salins (dont certains très que de Louvain-la-Neuve), reprenant diminuer la quantité d'énergie solaire

## Optimum climatique vers 6000 avant notre ère



deur des lacs qui n'a jamais excédé la

Le dosage des isotopes oxygène 16/oxygène 18 a précisé l'évolution des températures; celui des isotopes carbone 12/carbone 13 a «mesuré» le celui du carbone 14 a donné la date de

## Les facteurs

Les épisodes sees ont laissé leurs traces caractéristiques (dépôts éoliens, dunes, sel, fentes de dessiceation) intercalées entre celles des périodes humides. Les dépôts éoliens ont pu être datés eux aussi grâce à la méthode de la thermoluminescence mise en curre, en particulier, dans un laboratoine d'Oxford (Grande-Bretagne).

Bien entendu, des zoolognes et des botanistes ont identifié les animaux et réactaux retrouvés.

de - 6300 à - 4700 ans n'a pas été la seule période bénie du Sahara méridional. De - 130000 à - 6000, c'est-à-dire pendant la dégradation climatique

riches en matières organiques) et la théorie de Milutin Milankovitch, (ou insolation) qui parvient sur chaque retrouvé des restes des animaux équingénieur-mathématicien-astronome mètre carré de la surface de notre plamérés ci-dessus et de végétaux. Des études géologiques ont, en outre, permis de se faire une idée de la protonpériode de réchauffement) suivait fidèlement la courbe d'insolation liée à des facteurs astronomiques, les refroidissefacteurs astronomiques. La position de ments ou réchauffements et les

Toutes ces correspondances entre les tude du tropique du Cancer. la Terre sur son orbite (ou précession périodes humides du Sahara sont très des équinoxes) qui suit un cycle de intéressantes (2). Jusqu'à présent, les 21 000 ans, l'excentricité de l'orbite variations climatiques que la Terre a

## La zone de convergence intertropicale

A la zone de convergence inter- plitude du balancement de la convergence, appelé aussi mous-son, varie chaque année dans le tropicale, située en théorie sur l'équateur, se retrouvent les alizés temps et dans l'espace. En soufflant du nord-est vers le sudmoyenne, la convergence monte actuellement chaque été jusqu'aux quest dans l'hémisphère nord, du sud-est vers le nord-ouest dans alentours du 17º parallèle nord. Si l'hémisphère sud. En fait, la zone elle monte plus au nord, les pluies seront abondantes ou au moins de convergence intertropicale, qui intéresse l'Afrique, se balance de part et d'autre de l'équateur en suivent le mouvement apparent du soleil : l'été, elle monte vers le nord, ce qui apporte sur le Sahel les pluies venues du sud; l'hiver, elle descend vers le sud privant le précipitations sont abondantes. Intéresse l'Afrique, se balance de

la dérive des continents). Maintenan nitreux (nour ne citer que les princi paux gaz à effet de serre). Mais on ne naturelles puissent servir de modèle pour connaître à l'avance les consénique qui pourrait survenir dans les prochaines décennies.

L'étude du proche passé du Sahara montre que, pendant le dernier optimum hydrologique et lacustre, la beaucoup plus active puisque la zone de convergence intertropicale montait à 500 ou 600 kilomètres au nord de sa position moyenne actuelle. Cela peut s'expliquer par le fait que la tempéra-ture moyenne de la Terre était supérieure de 1,5 °C à 2 °C à ce qu'elle es actuellement. Cs qui augmentait forcé-ment l'évaporation au-dessus de Foodan tropical

Mais il ne faut pas oublier que les facteurs astronomiques de notre épo-que sont différents de ceux qui ont indeit l'optimum hydrologique et lacustre qu'a connu le Sahara, il y a quelques milliers d'années. On ne peut donc affirmer que l'éventuel réchauffemunt anthropogénique à venir aura les mêmes conséquences que les réchauf-fements naturels du passé. Même si beaucoup des modèles climatiques élaborés actuellement prévoient que le futur réchauffement devrait accroître les précipitations tout autour de la lati-

Mais l'éventuel réchauffement anthropogénique devrait survenir en quelques décennies. Alors que les études des paléosols du Sahara méridional out montré que ceux-ci s'étaient constitués très lentement (en est donc sûr qu'une «bonne» pluviométrio de transformera pas lo désert du Sahara méridional en grenier à céréales. Du moins pas imi

## YVONNE REBEYROL

(1) L'entrophisation est le trop grand enri-chissement des eaux en nitrates ou phos-phates qui permet aux organismes végétaux de proliferer. Ces derniers épuisent l'oxygène dissons dans les eaux qui, en stade ultime, deviennent impropres à la vie de tous les organismes aérobies.

(2) Au cours de ces cent quarante mille (2) Au cours de ces ceit quarante mite demières années, la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique et en méthane a fidèlement suivi les variations des températures : plus li faisant chaud, plus il y avait de gaz carbonique et de méthane, et inversement, Sans que l'on puisse dire si l'augmentation des teneurs de ces deux gaz à effet de serre est la cause ou la conséquence des réchanffements.

## VENTES PAR ADJUDICATION Rubrique OSP - 64, rue La Boetie, 45-63-12-66 MENITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

Vte au Palais justice de PARIS, le jeudi 6 DÉCEMBRE 1990 à 14 à 30, en 9 lots, le tout sis

**AU PLESSIS-ROBINSON (92)** 58 à 66, av. Ronbinson et 2, rue Edmond-About 1= lot : UN COURT DE TENNIS MISE A PRIX : 50 0000 F

du 2° au 9° LOTS : 8 GARAGES MISES A PRIX : 2° au 7° lot et 9° lot : 15 000 F - 8° lot :16 000 F S'adr. à maître Yves TOURAILLE, avocat à Paris 9°, 48, rue de Clichy Tél. : 48-74-45-85 - Maître PENET, syndic à Paris, 3, rue du Renard

Vente sur arisse immobilibre, au Pelais de Justice de PARIS le jeudi 29 nevembre 1998 à 14 heures 30 - En ur seul let d'un IMMEUBLE à PARIS · (8 Arrondissement) 17, avenue F.D. Roosevelt

Elevé sur taves et terre-pleis, d'un rez-de-chaussée, de trois étages carrés et d'un quatrième étage sous combles

MISE A PRIX: 60 000 000 de F Pour tous rensolgaements et visites, s'adresser à maitre DHCES-DHLY, avocat à Paris (16), 3, me Fassiin Hélie - Tel.: 45-04-88 et au Greffe de Tribusal de Gasade Instance de Paris.

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice de Paris le jeudi 6 décembre 1990 à 14 h 30, ea un seuf lot à Paris (12°) - 42, bd de la Bastille 13, rue Biscornet, au rez-de-chaussée

UN LOCAL

compressant BUREAU

et deux réserves

UN LOCAL

comp. BUREAU, BOUTIQUE

ARRIERE-BOUTIQUE

Mise à Prix : 200 000 F
S'ade. pr rens. Maltre Alain DE GEMINI, Avocst à Paris 7, 17, rue de l'Université, tél. : 42-61-13-45, su graffe du Trib. de Grande Instance de Paris.

Vente sur subrogation au Palais de Justice de CRETEIL, le JEUDI 6 DÉCEMBRE 1990, à 9 h 30 PAVILLON à VILLECRESNES (94)

14, allée du Renard

Sous-sol : garage, atalier, cellier, buanderie, WC, grande pièce aménagée.

Rez-de-chaussée : entrée, WC lavabo, cuisine aménagée, séjour, chambre, salle de bains - 1° étage : 3 chambres, pièce mezzanne, salle de bains.

sair un terrain de 6 à .86 c.

MISE A PRIX: 80 000 F.
S'adresser à Maître Christian LEIPP, avocat au Barreau du Val-de-Marne,
9, rue du Général-de-Lerminet, 94000 CRETEIL, Tél.: 49-80-96-90.
Au Greffe des Criées du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.
Sur les lieux pour visiter - MINITEL: 3616 JAVEN.

Vente zu Pakiis de justice de NANTERRE, le JEUDI 29 NOVEMBRE 1990, à 14 h. En deux lots "-

1" lot : DEUX MAGASINS an rez-de-rue (lot 114 et lot 115) out ensemble une superficie de 37 m² MISE A PRIX : 50 000 F 2º lot : UN MAGASIN MISE A PRIX : 20 000 F

VILLENEUVE-LA-GARENNE (92) Galerie Marchande du Mail

Av. de Verdun, rue Manet, rue des Anciennes-Ecoles, bd Gallieni. Av. de Verdun, que Maner, que des Ausennes-Lancs, avec de S'adresser à Ma Michel POUCHARD, Avecat à Assières (92600), 9, que Robert-Lavergas, tél.: 47-98-94-14 – Ét à tous Avecats près le Tribu Grande Instance de NANTERRE – Et sur les lieux pour vasitet : le MARDI 27 NOVEMBRE 1990, à 10 h 30.



mme moléculaire

me again to both bearing to

de modernes medicames

A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

suffering angular de renteur deisene gesteine S della pier de mons loss les

an antic termselle plante.

service of the property of the service of the servi

Demand to the marginal

Comment of the second

Continue distribut din

the transfer de la comme

Parm MER

ig in a to també €

· 中国 2007年 · 自己 10 自己 10 日本 1

era minara a a bady

A TARK AN AN ANALOGE.

Carlotte Company

a of the least \$ 1 2 3 3 4 4 5

e and the last

Company of the second

The second second

 $\{(x,y)\in S^n\}$ The Control of the Control

The second secon

And the second

1 19 M 47 1855 A STATE OF THE STA

The second second second

The second second

The Long Land

के अंदर ते का के हैं।

The state of the s

dantes emples of again The second secon With Mary Const

mains vides. Possessif. – 8. Remplit des salles. Pas soutenues. – 9. Fait cesser le combet. Employé pour tirer.

Horizontalement

I. Aveugles. – II. Sorcières. – III. Sin-cères. – IV. Axel. Ni. – V. Edenté. – VI. Sou. Ton. – VII. Outsiders. – VIII. Nié. Guère. – IX. Ne. Eta. Eu. – X. Aa. Lier. – XI. Résumés.

1. Assaisonner. – 2. Voix. Oule. Erne, Ute. As. – 4. Uccle. Eau. Gié. Doigt. – 6. Lame. Duale. Ereintée. Is. – 8. Ses. Torrée. Penseurs.

Semaine de la bonté

Cas nº 10. - Ce jeune homme

âgé de vingt-quatre ans a été vic-time d'un accident de sport sans tiers responsable en 1987. Il est

handicapé moteur majeur se

déplaçant en fauteuil roulant.

Titulaire d'un bac F3 électroni-

que, il a effectué plusieurs contrats de travail comme techni-

co-commercial. Avec son handi-

cap, il a dû changer d'orientation

professionnelle, il occupe un

poste au rectorat de Lilla comme

analyste-programmeur. Cette

entrée dans le monde du travail

nécessite pour lui une installation à Lille, il perçoit un salaire de

6 500 francs par mois. Faisant preuve d'une énergie considéra-

ble pour s'insérer socialement, ce garçon parvient à mener de front une activité professionnelle à

plein temps, la poursuite de ses

études et sa vie quotidienne en

appartement. Sa volonté et son

courage font l'admiration de tous

La Semaine de la bonté vou-

drait lui faire parvenir

4 000 france pour l'aider à s'ins-

la Semaine de la bonté, 4, place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris. CCP Paris

4-52 ou chèques band Tél. : (1) 45-44-18-81.

ceux qui l'approchent.

## **AGENDA**

### **MOTS CROISES**

PROBLÈME № 5395 123456789

#### HORIZONTALEMENT

I, Il nous arrive à tous d'en avoir pardeserve la râte. - II. Mieux Vaut ne Das des laisser faire leur trou. Adverbe. -III. Mettre de côté, - IV. Qui a donc pris contact avec l'extérieur. Abrite des poissons. Est pour tous. - V. Passe à l'attaque, Conjonction, - Vi. Pour ceux qui ont l'habitude de serrer la vis. -VII. Vint après Constance, Pigeon à plumer, - VIII, Ne nous veut pas de bien. -IX. Faire fort. - X. Rol de la guerre. Source de « dépenses ». - XI. Cité nor-mande. Pour lui, c'est le bouquet i

#### VERTICALEMENT

 Des personnes qui ne sont pas sans histoires. – 2. Moyen de saisir la perche. Une pertie de la ville, – 3. Nous en fait voir de toutes les couleurs. A souvent permis d'éviter la casse. – 4. Qui manquent vraiment de « distinc-tion », Possessif. – 5. Est né dans le "sang, Pas à moi. – 6. Qui se place diffi-cisement. Donna à entendre. – 7. Vieux disque, Permet de ne pas repartir les

□ Forum économique à Sup de Co de La Rochelle. - L'école Sup de Co de La Rochelle organise le 27 novembre un forum économique à l'occasion de la sortie des élèves de la première promotion. Plusieurs thèmes seront au centre des débats : pourquoi la formation est-elle une véritable expérience professionnelle? Comment l'école a su trouver un nouveau sens au mot partenariat? Quel rôle peules associations ou les projets interécoles? Histoires de réussites...

➤ Sup de Co de La Rochelle, 102, rue des Coureilles, Les Minimes 17024 La Rochelle Cedex.

#### CABINETS MINISTÉRIELS

### Garde des sceaux et ministre délégué à la justice

La composition du cabinet de M. Henri Nallet, garde des sceaux, dont le directeur est M. Jean-Pierre Dintilhac (le Monde du 19 octobre),

Directeur adjoint : M. Jean Nestor

chef de cabinet : M. Jean-Louis Blan-chou; adjoint au chef de cabinet : M. Danièle Barres; chargés de mis-sion: MM. Jean Buffet (affaires civiles), Philippe Castel (législation pénale), Claude Servolin (synthèses) Jean-Claude Vuillemin (action publique); conseillers techniques : M. Jean Bassères (budget, équipement, évalua-tions), M== Geneviève Destrade (presse-communication), Blandine Froment (protection judiciaire de la jeunesse, insertion), MM. Roger Grass (affaires internationales), Jean-Baptiste Le Brun (administration pénitentiaire informatique),
M= Marie-Pierre de Liège (modernisation et politique concertées),
M. Daniel Ludet (services judiciaires),
Mme Danièle Sacriste (relations nyec le Pariement), M. Marc Sadaoui (droit public, libertés publiques, tribunaux administratifs), Mª Françoise

Charles (secrétariat particulier). La composition du cabinet de M. Georges Kiejman, ministre délégué, dont le directeur est M. Philippe Castel, également conseiller technique au cabinet de M. Nallet, est la sui-

Chef de cabinet : M™ Valérie Michel; conseillers techniques; MM. André Chapelle (droit civil et commercial et procédure civile), Patrick Frydman (droit et procédure pénale), Mass Danièle Frager (relations avec le Parlement), Marie-Pierre de Liège (modernisation), qui occupe la même fonction au cabinet du garde

## DEMAIN NOTEE SUPPLEMENT.

Le Monde ARTS ET SPECTACLES

## - Michel Bergue

ont l'honneur de faire part de leur

Havre nº 15, Colonia Justez,

M= Guy Beaussang, son épouse, M. et M= Yves Bescond,

Ses frères et sœur,

ont la douleur de faire part du décès de M. Guy BEAUSSANG conseiller maître à la Cour des comptes,

chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite,

Le service religioux sera célébré en Saint-Léonard de L'Hay-les l'église Saint-Léonard de L'Hay-les Roses, le jeudi 22 novembre, ( 9 heures, suivi d'une bénédiction à l'église de Crèvecœur-le-Grand, sa ville

Condoléances sur registre.

- M. Michel Boinnard,

MM. Francis, David, Elie, Pierre-Henri Bolonard,

M⁴ Geneviève Fourmestraux, Toute la famille,

Et ses nombreux amis. ont la douleur de faire part du décès de

M= Michel BOINNARD, nce Jenuse-Marie Fourmestraux,

survenu à Dunkerque, le mercredi 14 novembre 1990, dans ta soixante-quatrième année. Selon la volonté de la défunte, son

corps fut conduit au crématorium de Wattrelos, le samedi 17 novembre, dans la plus stricte intimité famillale.

et octits-enfants Le présent avis tient lieu de faire-

55120 La Chalade.

Toute la famille, Et ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre BRAUNBERGER, producteur de l'ilms, ndeur de la Légion d'hoi

survenu le 16 novembre 1990.

Les obsèques et l'inhumation auront lieu le mercredi 21 novembre, à 11 heures, au cimetière du Montparnasse, où l'on se réunira.

17, rue Mesnil, 75016 Paris.

(Le Monde du 20 novembre.)

- M= Françoise Friocourt et M. René Savary, Le docteur et M= Pierre Carrot, M. et Me Alain Carrot,

ses enfants,
Le docteur et Mar Patrick Frioor
M. et Mar Michel Friocourt,
Mar Dominique Friocourt
et M. Max Naudi,
Mar Catherine Carrot
et M. Henri Grinberg,
Pierre-Moïse et Renaud Carrot,
ses petis-culturs,
Léonard Grinbert, Marcaus E

ses peris-enfants,
Léonard Grinberg, Margaux Friocourt, Clémentine Friocourt,
ses arrière-petits-enfants,
M. et M= Y ves Marron
et leurs enfants,
M= Geneviève Carrot,
M. François Friocourt,
M= Madeleine Grandbesançon,

ont la grande tristesse de faire part du décès, le 12 novembre 1990, dans sa quatre-vings-haitième année, à l'hôpital in Val-de-Gräce, du

docteur Edmond CARROT, ancien professeur agrégé du Val-de-Grâce,

Les obsèques ont été célébrées dan intimité familiale le 20 novembre.

83, avenue d'Italie, 75013 Paris.

**CARNET DU MONDE** Renseignements: 40-65-29-94

## CARNET DU Monde - On nous prie d'aunoncer le décès

M. Jacques, Henri LEVY,

respectant la décision du défunt de faire don de son corps à la science et de

- L'Association des résistants de la

radiodiffusion-télévision française a la tristesse de faire part du décès de

Henri NOGUÈRES.

(Le Monde du 17 novembre.)

Jean-Jacques NORMAND,

Les obsèques auront lieu le 21 novembre, à 10 h 30, au cimetière

survenu le 15 novembre 1990,

- La famille et les amis de

ne procéder à aucune cérémonie.

201, avenue de Versailles, 75016 Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part.

urvenu le 19 novembre 1990.

son épouse, Claudine et Maurice Rigal,

Geneviève Levy,

sa fille et son gendre, et leurs enfants,

sa sœur et ses enfants.

et Jeanne-Christine ABINO

06600 Mexico D.F.

## <u>Décès</u>

t leurs enfants, M. et M= Michel Bea

Les familles Antonini, Lafront, Cas-tellani, Grinnaert, Lefèvre, Szymczak, Bescond et Pottenart,

ont la tristesse de faire part de son décès, le 15 novembre 1990, après une

L'inhumation aura lieu dans le caveau de famille dans la plus stricte intimité.

Priez pour lui I

Cet avis tient lieu de faire-part.

[Jean-Jacques Normand e collaboré régulière-ment au Monde, pendent près de deux ans, d'oc-tobre 1965 à septembre 1967. Il avait rejoint le journal au mement où René Demesné prestait sa retraite. La sûreté et le délicatasse de son juge-ment, la qualité poétique de sou style, l'étandue de ses connaissances et curiosités musicales, donnaient autant de charme que d'autorité à sa

critique.
Mais peu à peu, il se sentit pris de scrupules, écrasé par la responsabilité de critique appelé à distribuer étoges et blames et peut-être, ainst, à influer exagérement sur la destrês des artistes. Et, tent doutement, il retruuma à son méter d'as-sistant et technicien radiophonique, où ses dons comments de désigner.

13, rue du Jour, 75001 Paris:

- M. et Me Goorges Servant.

leurs enfants et petite-füle, M. et M. Jean Servant, leurs enfants et petits-enfants, M. et M= Andre Coudrin,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre SERVANT,

de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de l'Université, maître de conférences à la faculté des lettres et sciences humaines du Mans,

survenu à Poitiers, le 18 novembre 1990, dans sa soixante et unième

Les obsèques seront célébrées, le mercredi 21 novembre, à 14 heures, en l'églisa de Saint-Benoît (Vienne), sulvies de l'inhumation au cimetière de Châteauneuf, à Châtellerault, versi

Un registre d'amitié recevra voi moignages de sympathie.

7, place Joliot-Curie, 86300 Chauvigny.

M. et M™ Pierre Sirvin,
M. Michel Sirvin,
M. Luc Sirvin, Marc et Alexandre,
M. et M™ Patrick Souchon,
M. Pascal Sirvin, Nicolas et Yoann,
M. et M™ Louis Sirvin, Ugo et

eremy, M= Simone Sirvin, M. et M= Jean-François Sirvin et Eric, M. René Sirvin,

M= veuve Paul SIRVIN, néc Juliette Alexandre,

leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-stent, tante et grand-tante,

survenu à son domicile, 4, avenue des Tilleuls, à Paris-16°, le 19 novembre 1990; à l'âge de quatre-vings-dix ans. La levée du corps aura lieu le mer-credi 21 novembre, à 10 heures, à son domicile.

L'inhumation se lera au cimetière de réfailles (Loire-Atlantique).

- M= Henri Tournemelle,
Frédéric et Antoine Tournemelle,
M. Camille Tournémelle,
Ses amis,
out la douleur de faire part du décès de

M. Henri TOURNEMELLE,

survenu le 11 novembre 1990, à l'âge

ration a eu lieu au monument créma-toire du cimetière du Père-Lachaise, le 19 novembre.

son épouse, Anne-Sophie et Cécile Vanroyen,

ses enfants, ont la douleur de faire part du décès de M. Jean-Jacques VANROYEN, ancien diève de l'Ecole nationale supérieure

AND AND

BEN X 111 3

77.7

الماكين

.a. \$100

100 mg 188

de chimie de Paris, survenu le 18 novembre 1990.

La cérémonie religieuse sera cérébre le vendredi 23 novembre, à 14 h 15, en l'église Notre-Dame de Bellevue, à Mendon,

## Remerciements - Saint-Grégoire, Rennes, Le Mans. Paris,

Profondément touchés par les nom breuses marques de sympathie qui les ont été témoignées lors du décès de

M" le docteur Annie GOSSELIN.

Le professeur Michel Gosselin et ses enfants.

M. et M= Jean Renou, M. Georges Gosselin et M., Le docteur et M. Guy Renou,

Et toute la famille, adressent leurs très sincères remerc ments à toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par leurs présence, condoléances, offrandes de messes et dons à la recherche sur le cancer, qui ont été remis à l'Association pour le développement de l'héma-tologie oncologique.

- A tous ceux et à toutes ceiles qui leur ont manifesté sympathie et amitié

### Placide RAMBAUD,

sa famille et ses amis expriment leurs

## <u>Anniversaires</u>

- Il y a cinq ans que nous quittait Francisc BRUNSCHWIG, nco Elias.

Une pensée est demandée à ceux qui l'ont connue et aimée.

- Le 20 novembre 1987, Gertrude HIRSCHMANN,

nous quittait. Coux qui l'out aimée ne l'ent pas oublice.

## Avis de messe

- M- Janine Alexandre-Debray, Le docteur Gilles Debray, M. Regis Debray, Et leurs familles

Georges DEBRAY, ancien membre du conseil de l'ordre.

décède la 23 octobre 1990, feront dire une messe à sa mémoire, le samedi 24 novembre, à 11 heures, en l'église Saint-Thomas-d'Aquin, Paris-7.

## Soutenances de thèses

- Université Paris-III. Sorbonne nouvelle, le jeudi 22 novembre 1990, à 9 heures, salle Bourjac, 17, rue de la Sorboane, 75005 Paris, M. Carl Storz: « Les anglicismes et les américanismes dans la langue française depuis 1945: une approche linguistique et didactions ».

que ».

- Université Paris-X, Nanterre, le samedi 24 novembre, à 14 heures, saile C 24, Mª Claude-Isabelle Breiot : « La noblesse réinventée : nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870 ». - Université Paris-III, Sorbonne nouvelle, le lundi 26 novembre, à nouvelle, le lundi 20 novembre, a 14 heures, salle Sourjac, 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, M≈ Kreyder, épouse Murielle Grimmeissen : « La problématique des investissements directs privés dans les pays en dévelop-pement. Une épreuve pour la présence

— Université Paris-III, Sorbonne — Université Paris-III, Sorbonne nouvelle, le jeudi 29 novembre, à 14 heures, salle Bourjac, 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, M™ Jeanne-Marie Boivin : « Giraud De Barri et la Topographia Hibernica ».

## JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel du dimanche 18 novembre : DES DÉCRETS

- Nº 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation.

 Nº 90-1023 du 14 novembre
1990 modifiant le décret nº 80-584
du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables
aux militaires infurniers et techniciens des hôpitaux des armées. - Nº 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du

Louvre. — № 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux.

UN ARRÊTÉ - Du 11 octobre 1990 portant fixation du barème indicatif de la agricoles en 1989

## Le Monde **INNOVATIONS 90**



Le Monde publie pour la quatrième année consécutive dans son supplément "Innovations 90", un bilan des technologies de pointe. Il décrit les évolutions marquantes dans les secteurs de l'informatique, du nucléaire, des biotechnologies, des matériaux, de l'environnement, de la communication, etc.

Dans ce supplément magazine, le Monde examine plusieurs des tendances de la haute technolo-gie d'aujourd'hui ; il présente certaines des nouveautés les plus récentes ; il évoque les adaptations des carrières à ces technologies et plusieurs aspects des conséquences sociales de la modernisation.

En exclusivité, le Monde révèle le " palmarès " des grandes entreprises françaises les plus innovatrices et fournit de nombreuses données de référence sur la recherche dans les pays industrialisés et les régions françaises.

## **INNOVATIONS 90**

Supplément magazine couleur 64 pages avec le Monde

MERCREDI 21 NOVEMBRE (numéro daté jeudi 22)

## **CINÉMAS**

11 Jean-Jarques 1 112011

10 (10 m) 10 m to 10 m

Mar fe eine tem Jame GOGGE

Maria Company

And the second s

والمثلية الراث

19414 S

Family RAMSHID

Alega the BELINGBE

Committee of the Committee of

1127 H - 27. ...

South enances the

... 18 5 50

The second second

Anawese

A. A. 18.2

AVIS SET

Contraction of the second

Remercience the state of the s

## Programmes du mercredi 21 au mardi 27 novembre

## LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

CASTE CRIMINELLE (Pr., v.o.) : Utopia Champollion, 5- (43-28-84-65). LE CERCLE DES POÈTES DISPA-

RUS (A., v.o.) : George V. 8- (45-62-41-46) : Denfert, 14- (43-21-41-01) ; Seint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

CHARLIE (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11: [43-57-51-65] ; Salm-Lembert, 15-[45-32-91-68].

11. (43-57-51-55); Sainz-Lembert, 15(45-32-91-68).

LE CHATEAU DE MA MÈRE [Fr.);
Gaumont Las Hallas, 1- (40-28-12-12);
Gsumont Opéra; 2- (47-42-60-33);
Rex., 2- (42-38-83-93); 14 Juliet
Odéon, 6- (43-25-58-83); Gaumont
Ambassade, 8- (43-59-18-08); SaintLazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43); Les
Nation, 12- (43-43-01-59); UGC Lyon
Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Lyon
Bastille, 12- (43-43-01-59); Gaumont
Alásia, 14- (43-27-84-50); Miramer,
14- (43-20-89-52); 14 Juliet Beaugranelle, 15- (45-75-79-79); Gaumont
Convention, 15- (48-28-42-27); UGC
Maillot, 17- (40-68-00-16); Pathé Clichy, 16- (45-22-48-01); Le Gambetta,
20- (48-38-10-96);

CHÉRIE, J'Al RÉTRÉCI LES
GOSSES (A. v.1); Républic Cinémas,
11- (48-05-51-33); Grand Pavois, 15(45-54-48-85); Saint-Lambert, 15- (4532-91-68);
LES CHEVALIERS DE LA TABLE

LES CHEVALIERS DE LA TABLE

RONDE (Fr.): Panthéon, 5- (43-54-15-04).

15-04).
58 MINUTES POUR VIVRS [A., v.l.]: George V, 8: [45-62-41-48]; Hollywood Boulevard, 9- [47-70-10-41]; Paris Ciné I, 10- [47-70-21-71].

CYRANO DE BERGERAC (Fr.): UGC Triomphe, 8: (45-74-93-50); Sept Par-nassians, 14: (43-20-32-20). DADDY NOSTALGIE (Fr.): Epée de Bois, 5: (43-37-57-47). DAMES GALANTES (Fr.): Gaumont

LA DÉSENCHANTÉE (Fr.) : Forum

Honzon, 1 (45-08-67-57); Pathé Impériel, 2 (47-42-72-52); Pathé Hautefeuille, 6 (48-33-79-38); Gaumont, Ambassade, 8 (43-59-18-08); George V, 8 (45-52-41-48); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Sopt Pamassians, 14 (43-27-82-32)

14 (43-20-32-20), DICK TRACY (A., v.o.) : Forum

DICK TRACY (A., v.o.): FORUM Orient Express, 1-(42-33-42-26): UGC Triomphe, 8: (45-74-83-60): v.f.: UGC Montparrasse, 6: (45-74-84-94). DO THE RIGHT THING (A., v.o.):

Clooches, 8\* (46-33-10-82).

DOCTEUR PETIOT. (Fr.): Sept Parnassiens, 14\* (43-20-32-20).

ETOILE CACHÉE (Ind., v.o.): L'Entreptt, 14\* (45-43-41-83).

EUROPA EUROPA (Fr.-Ail., v.o.): Forum Hortzon, 1\*\* (45-08-57-57); Pathé Hautefeuille, 8\* (48-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8\*\* (43-59-92-82): Sept Parnassiens, 14\*\* (43-20-32-20); 14\*\* Juillet Beaugrenelle, 15\*\* (45-75-78-79); v.f.: Pathé Français, 9\*\* (47-70-33-88); Les Nation, 12\*\* (43-43-04-67); Faurette, 13\*\* (43-31-58-88); Pathé Montparnasse, 14\*\* (43-20-12-06).

EXTRÊMES LIMITES (A.) : La Géode, 19- (48-42-13-13),

Jacobe, 19\* (48-42-13-13),

LA FEMME FARDÉE (Fr.): Forum
Orient Express, 1= (42-33-42-25); UGC
Rotonde, 6\* (45-74-94-94); Pathé,
Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82);
Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); UGC
Convention, 15\* (45-74-93-40).

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.): Utopia Champolion, 5- (43-28-84-65).

MERCREDI

MERCREDI
Atlantic Film présente : Karakoram (1936), de Marcel Ichac, Gei Dimenche (1936), de Marcel Ichac, Gei Dimenche (1936), de Jacques Berr, Pirogues sur l'Ogooue (1946), de Jacques Dupont, Normandie (1936), d'Ettenne Leiller, Radio (1936), de Maurice Cloche, Rodin (1942), de René Lucot, 16 h : Radio (1936), de Maurice Cloche, Hôtel dea Invalides (1951), de Georges Frank, les Feux ne s'éteignent pas (1949), d'E. Sechan, Chronique provinciale (1958), de Jean-Paul Rappeneau, Paul Claudel (1950), d'André Gillet, 19 h : Radio (1936), de Maurice Cloche, la Moderèvée (1938), de Marcel L'Herbier, Camerae sous le botte (1944), d'Albert Mahuzier, Gina (1959), d'Orson Welles, 21 h.

#### CENTRE . **GEORGES POMPIDOU** SALLE GARANCE (42-78-37-29)

MERCREDI

Le Cinéma des pays nordiques : le Lien (1971, v.o. s.t.f.), d'ingmar Berg-man, 14 h 30 ; Crise (1946, v.o. traduction simultanée), d'ingmar Bergman, 17 h 30 ; Vers la joie (1960, v.o. tra-duction simultanée), d'Ingmar Bergman, 20 h 30.

### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, grande galerie, porte Seint-Eustache,

Forum des Halles (40-26-34-30) MERCREDI

De Gaulle à l'écran: 1939-1945 : le protestataire : Mémoires de guerre -l'Appel (1972) de Pierre Cardinal, 14 h 30 ; Jeune public : le Ballon rouge The state of the s (1956) de Albert Lamorisse, les Bottes de sept lieues (1971) de F. Martin, 14 h 30 : Tu moissonneras le rempête (1968) de R.-L. Bruckberger, 16 h 30 ; 1939-1943 (1939-1943) de la Défense, Mon Général : la Franca à coup d'épé (1980) d'Olivier Guichard, 18 h 30 ; l'Appel du 18 juin (1967) de Roger Stéphene, l'Armée des ombres (1969) de Jean-Pierre Melville, 20 h 30.

## LES EXCLUSIVITÉS

A LA POURSUITE D'OCTOBRE ROUGE (A., v.f.): UGC Mompaniesse, 8-(45-74-94-94).

LES AFFRANCHIS (\*\*) (A., v.o.) : Bretagne, 6- (42-22-67-87) ; UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50) ; v.f. : UGC Opera, 9 (45-74-95-40). L'AIGUILLON DE LA MORT Lien., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83).

59-83).

AIR AMERICA (A., v.o.): Forum Hortzon, 1= (45-08-57-57); Pathá Impérial, 2: (47-42-72-52); UGC Denton, 6: (42-25-10-30); Pathá Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); UGC Normandie, 8: (45-63-16-16); v.f.: Res; 2: (42-36-83-93); UGC Mompanasse, 6: (45-74-94-94); Paramount Opára; 8: (47-42-56-31); UGC Mompanasse, 6: (45-74-94-94); UGC Lyon Bastille, 12: (43-43-01-59); UGC Gobeline, 13: (45-61-94-95); Miramer, 14: (43-20-89-52); Mistral; 14: (45-39-52-43); Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27); Pathá Wepler II; 18: (45-22-47-94); Le Gambetta, 20: (46-36-10-96).

ALBERTO EXPRESS (Fr.) : Cirioches,

ALBERTO EXPRESS (Fr.): Canoches, 6: (46-33-10-82).
LES ARMES DE L'ESPRIT (Fr.): Las Trois Lexembourg, 6: (46-33-97-77).
ATTACHE-MOI (48-p., v.o.): Ciné Besubourg, 3: (42-71-52-36); Lamins, 4: (42-78-47-86); Lucemaire, 6: (45-44-57-34).

L'AVENTURE DE CATHERINE C. (Fr.) : Epés de Bois, 5: (43-37-57-47). LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU (Can.): Latina, 4- (42-78-47-86); Epée de Bois, 5- (43-37-57-47); George V, 8- (45-62-41-46); Saint-Lambert, 16- (45-32-91-88).

BOUGE PAS, MEURS, RESSUS-CITE (Sov., v.o.): Cnié Beaubourg, 3-(42-71-52-36); 14 Juillet Parnasse, 8-(43-26-58-00); Las Trois Luxembourg, 6- (48-33-97-77).

PARIS EN VISITES MERCREDI 21 NOVEMBRE

«L'Opéra-Bastille. Salle, scène, machinerie», 12 à 30, au pled du grand escalier (M. Hager).
«Les venités dans la peinture du ditt-septième siècle», 14 heures, Petit Palais (M.-G. Leblanc).
«Hôtels et jardins du Marais, Piace des Vosges», 14 à 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé).
«La civilisation égyptienne au Louvre», 15 heures, 2, place du Palais-Royal (P.-Y. Jasiet).
Exposition : «Clément Adex»

« Porcelaines de Chine, Melssen, Sèvres », 14 h 30, Musée du Petit Palais (Cycle inter-musées).

CONFÉRENCES

autres, film de Roger Pic (Bibliothèque nationale).

Toit de la Grande Arche (saile 2) à la Défense, 16 heures : «La cohabita-tion des Français et des étrangers Sorbonne (amphithéâtre Turgot). tion des Français et des étrangers dens l'entreprise et le logement », par V. De Rudder (L'Arche de la frater-

Salle Albert-le-Grand, 228, fau-Salle Albert-le-Grand, 228, rau-bourg Saint-Honoré, 19 heures : salle), 20 h 30 : «Rancontre avec «Chrétiens, musulmans, islamiques : Alain Sarfati», interrogé par aujourd'hui en France : comment cohabiter, résoudre les problèmes, trialle).

Exposition : « Clément Ader », 15 heures, entrée du Musée des arts et métiers, 270, rue Saint-Martin (Paris et son histoire).

Las passages marchanda, une promenade hors du tempe», 14 h 30, 4, rue du Faubourg-Monmartre (Paris surrefols).

« De la rue des Rosiers au quartier jufs, 14 h 30, métro Saint-Paul (Paris pittoresque et insolite).

« Le Paleis de justice en activité», 14 h 30, 20, boulevard du Palais (C. Merle).

(Paris et són histoire).

« Histoire et fonctionnement de l'Hôtel des ventes. Les commissaires-priseurs, jeur statut, les axperts, etc.», 15 heures, sous la grande horioge, sortie métro Richelle Drouot (Conneissance d'Icl et d'alleure).

Exposition : « Les natures mortes, symboles des vanités », 15 h 15, hait du Petit Palais (Tourisme culturel).

Auditorium de la galerie Colbert. 'collaborer pour la paix mondiale ? ».

8, rue des Perits-Champs et 2, rue avec la Père Lambert, Dail Boubakeur et M. Pita (Centrale catholique des viviennes, 13 heures : Mémoirs des conférences. Tél. : 42-60-58-32).

Auditorium de la galerie Colbert, rue Vivienne, 19 heures : « Où vivent les dieux. Les temples », par

20 heures : «L'énigme des trous noirs », par J.-P. Luminet (Université européenne de Paris).

Centre Georges Pompidou (petite salle), 20 h 30 : ∢ Rencontre avec

Nous publions désormais le mardi les films qui seront à l'affiche à Paris, à partir du mercredi.

Les commentaires concernant les films nonveaux ainsi qu'une sélection commentée des exclusivités et des grandes représes figureront dans notre supplément « Arts et Speciacles » du mercredi (daté jendi).

18-18]; Sapt Parnassians, 14 (43-20-132-20); "IGC Malliot, 17- (40-68-00-18); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 8- (45-74-84-94); Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9- (47-42-68-31); Las Nation, 12- (43-43-04-87); UGC UGC Respired (45-43-01-59); Fervette, 13- (43-31-56-86); Mistral, 14- (45-38-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-83-40); Pathé Wepler, 18- (45-22-46-01); La Gambarta, 20- (48-36-10-96).

LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.): Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33);

Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33) Rex, 2º (42-38-83-93); Gaumoni Ambassade, 8- (43-59-19-08); Seinmont Ambassade, 8- (43-59-19-08); Seinmont Lazaro-Pasquier, 8- (43-87-35-43); Fauvette, 13- (43-31-58-85); Gaumont Alásiz, 14- (43-27-84-50); Les Mom-parnos, 14- (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Le Gambatta, 20- (46-36-10-98).

LE GRAND BLEU (Fr., v.f.) : Elysées Lincoin, 8 (43-59-36-14). GREMLINS 2 (A., v.f.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) : Denfart, 14 (43-21-41-01).

HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.): institut du monde arabe, 5- (40-51-38-38); Saint-André-des-Arts II, 6- (43-26-80-25); UGC Opéra, 9- (45-74-85-40); Sept Parrassions, 14- (43-20-32-20). HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.) : Cinoches, 6- (48-33-10-82). ILS VONT TOUS BIEN (IL, V.O.) :

George V, 8- (45-62-41-46). L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 8- (48-33-

JEAN GALMOT AVENTURIER (Fr.) Forum Orient Express, 1= (42-33-42-28); UGC Odéon, 6= (42-25-10-30); UGC Normandle, 8= (45-83-16-16); Paramount Opéra, 9= (47-42-58-31); UGC Gobeline, 13= (45-61-94-95); Pathé Montparnasse, 14= (43-20-12-06).

DAMES GALANTES (Fr.): Gaumont Les Halles, 1= (40-28-12-12); Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33); Publicle Saint-Germain, 6• (42-22-72-80); Gaumont Ambassade, 8• (43-59-19-08); George V, 8• (45-62-41-48); Fauvette, 13• (43-31-56-88); Gaumont Alésia, 14• (43-27-84-50); Miramar, 14• (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15• (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18• (45-22-47-84).

DARKMAN (\*) (A., v.o.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); George V, 8• (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-69-82-82); vf.: Rex, 2• (42-38-83-93); Pathé Français, 9• (47-70-33-88); UGC Lyon Bassile, 12• (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13• (43-31-60-74); Mistral, 14• (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14• (43-20-12-06); UGC Convention; 15• (48-74-93-40); Le Gambette, 20• (48-36-10-96).

LA DÉSENCHANTÉE (Fr.): Forum JOURS DE TONNERRE (A., v.o.) Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82); v.f.: Paramount Opéra, 9º (47-42-58-31); UGC Gobelins, 13º (45-81-94-95) ; Les Montparnos, 14- (43-27-

LETTRES D'ALOU (Esp., v.o.) : Letre, 4 (42-78-47-86). LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.) : Cinoches, 6: (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15: (45-54-46-85). LUNG TA (Fr.) : George V, 8- (45-62-

MADO POSTE RESTANTE (Fr.) : LE MARI DE LA COIFFEUSE [7.]: UGC Danton, 6• (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8• (45-82-20-40); Lee Mont-

LES MATINS CHAGRINS (Fr.): Uto-pla Champolion, 5- (43-26-84-65), MAURICE (Brit., v.o.): Clas Beau-bourg, 3- (42-71-52-38); Studio des Ursuines, 5- (43-28-19-09),

METROPOLITAN (A., v.o.): 14 Juliet Parrasse, 6 (43-28-58-00); Racine Odáon, 6 (43-28-19-68); Les Trois Batzac, 8 (45-61-10-60).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (1) (A. 19.0.); Studio Galande, 5- (43-54-122-71); Grand Pavois, 15- (45-54-48 05)

148-85), NIKITA (Fr.): Gaumont Alásia, 14[43-27-84-50].
L'OBSERVATEUR (Sov., v.o.): Cosmos. 8- (45-44-28-80).
PEPI, LUCI, BOM ET AUTRES
FILLES DU QUARTIER (Esp., v.o.):
Forum Orient Express, 1= [42-3342-26]; Las Trois Luxembourg, 8- (4861-10-60). 61-10-601

PREMIERS PAS DANS LA MAFIA [A., v.o.] : UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40) : Sept Parnassiens, 14\* (43-20-32-20) ; v.f. : UGC Opérs, 9\* (45-74-95-40) : UGC Gobelins, 13\* (45-81-44-05)

94-95).

PRÉSUMÉ INNOCENT (A. v.o.):

Forum Orient Express, 1° (42-33-42-26); Pathé Haurefeulle, 6° (45-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8-(43-59-92-82); UGC Blantiz, 8° (45-62-20-40); Gaurnont Parnasse, 14° (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugranese, 16° (45-75-79-79); v.f.: Pathé Francisco (45-75-79-79); v cais, 9- (47-70-33-88) ; UGC Lyon Bas-pille, 12- (43-43-01-59).

promotion canapé (Fr.) : George V, 8: (45-62-41-48) : Pathé Français, 9: (47-70-33-88) ; Les Mont-parnos, 14: (43-27-52-37).

LA PUTAIN DU ROI (Fr.-IL-Brit. LA PUTAIN DU ROI (Fr.-It.-Brit., v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-62-36): UGC Odéon, 8- (42-28-10-30): UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94): UGC Champs-Elysées, 8- (45-62-20-40): Mistral, 14- (45-39-52-43): UGC Maillot, 17- (40-68-00-16): v.f.: Rex. 2- (42-36-83-93): UGC Montpartasse, 8- (45-74-94-94): UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95): UGC Convention, 15- (45-74-93-40): Pathé Cichy, 18- (45-22-48-01): Paramount Opéra, 9- (47-42-58-31).

QUAND HARRY RENCONTRE

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.) : Epée de Bois, 5. (43-RE-ANIMATOR (I (\*) (A., v.o.) :

Forum Orient Express, 1= (42-33-42-28); v.f. : Hollywood Boulevard, 9-(47-70-10-41). ROGER ET MOI (A., v.o.) : Républic Cinémes, 11- (48-05-51-33) ; Denfert, 14- (43-21-41-01).

SAILOR ET LULA (7 (Brit., v.o.) Gaumont Les Halles, 1= (40-28-12-12); 'Ciné Beaubourg, 3= (42-71-52-36); UGC Odéon, 6= (42-25-10-30); Gau-mont Ambassade, 8= (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8= (45-62-20-40); 14 Jul-let Bastille, 11= (43-67-90-81); Gau-mont Parnasse, 14= (43-35-30-40); v.f.: UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Pathé Clichy, 18 (45-22-

45-01).

LE SOLEIL MÊME LA NUIT (h., v.o.): Lucernaire, 6- (45-44-57-34).

TAXI BLUES (Fr.-Sov., v.o.): Gaumont Les Hafles, 1- (40-25-12-12); 14- küllet Odéon, 6- (43-25-59-83); Gaumont Ambausada, 8- (43-59-19-08); 14- küllet Bautilla, 11- (43-57-90-81); 14- küllet Bautilla, 11- (43-57-90-81); 14 Juillet Beaugranelle, 15 (45-75-79-79); Bienvende Montparresse, 15 45-44-25-021

THELONIOUS MONK (A., v.o.) Action Christine, 6: (43-29-11-30); George V, 8: (45-82-41-48). TO SLEEP WITH ANGER (A.

Les Trois Luxembourg, 6: (46-33-87-77); Les Trois Balzac, 8: (45-61-10-60); La Bassile, 11: (43-07-48-60).

10-60); La Bastille, 11- (43-07-48-60).

TORCH SONG TRILLOGY (A., v.o.); Ciné Breubourg, 3- (42-71-52-36); Epée de Bots, 5- (43-37-57-47).

TOTAL RECALL (\*) (A., v.o.); Forum Orient Express, 1- (42-33-42-28); Rex, 2- (42-36-83-83); UGC Denton, 6- (42-25-10-30); George V, 8- (45-62-41-46); UGC Normandle, 8- (45-63-16-16); v.f.; Rex, 2- (42-36-83-83); UGC Mortpermesse, 6- (42-36-83-83); UGC Mortpermesse, 6- (45-74-84-84); Fauvette, 13- (43-31-56-86); Pathé Montparmasse, 14- (43-20-12-06); Pathé Cécty, 18- (45-22-48-01).

UN COMPAGNON DE LONGUE ¡DATE (A., v.o.); Gesmont Opére, 2- (47-42-00-22).

UN COMPAGNON DE LONGUE DATE (A. v.o.): Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36): 14 Juillet Odéon, 6º (43-25-59-83): Publicis Champs-Elysées, 8º (47-20-76-23): 14 Juillet Beatille, 11º (43-37-80-81): Gaumont Perlassa, 14º (43-35-30-40): v.f.: Pathé Wepter II, 18º (45-22-47-94).

UN MONDE SANS PITIÉ (Fr.) : USC Triomphe, 8 (45-74-93-50) ; Grand Pavois, 15 (45-54-46-85). UN WEEK-END SUR DEDX (Fr.) : 14 Juillet Parmasse, 6- (43-26-58-00).

LES GRANDES REPRISES L'AVENTURE DE MME MUIR (A., v.o.) : Action Christine, 6. (43-29-

LE CHEVALIER A LA ROSE (Brit., v.o.) : Vendôme Opéra, 2- (47-42-97-52). EASY RIDER (A., v.o.) : Cinoches, 6-

(46-33-10-82). FANTASIA (A., v.f.) : Cinoches, 8-LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN

(A., v.o.) : Action Ecoles, 5: (43-25-72-07). L'ITALIEN DES ROSES (Fr.) : Latina,

4 (42-78-47-85) ; L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63), LAURA (A., v.o.) : Reflet Logos II, 5-

(43-54-42-34) LES MILLE ET UNE NUITS (1. v.o.) : Le Champo - Espace Jacques Tati, 5- (43-54-51-60).

MISSION D'ENFER (Chin., v.f.) : Club, 9- (47-70-81-47). NOBLESSE OBLIGE (Brit., v.o.) : Reflet Médicis Logos saile Louis-Jouvet, 5- (43-54-42-34); Elysées Lincoln, 8-M3-59-38-141

NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA TETE (A., v.o.) : Images d'ailleurs, 15- (45-87-18-09). NUITS CHAUDES DE LA NOU-

VELLE-ORLÉANS (") ) : Club, 9- (47-70-81-47). LA PREMIÈRE FOLIE DES MONTY PYTHON (Brit., v.o.) : Epée de Bois, 5-

(43-37-57-47).
QUAL DES BRUMES (Fr.) : Action Rive Gauche, 5: (43-29-44-40); Action Champs-Elysées, 8: (43-25-71-89).

TAXI DRIVER (\*\*) (A., v.o.) UN HOMME OUI DORT (Fr.-Tun.): L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63).

LES SÉANCES SPÉCIALES ALEXANDRIE ENCORE ET TOU-JOURS (Fr.-Eg., v.o.) : Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34) mer., lun. 12 h. LES AVENTURES DE PINOCCHIO

(Sov., v.f.): Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55) mer., sam. 15 h. BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU HANTÉ (A. v.f.): Szint-Lambert, 15-(45-32-91-68) mer. 17 h, sam.

13 h 40. BRAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5- [43-54-72-71] mar., dim., kin., mar., 20 h., jeu., ven. 16 h., sam. 18 h. BREEZY (A., v.o.) : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40) mer., jou., ven., sam., lun., mer. à 12 h T.U. : 20

CAMPUS (A.): Le Berry Zèbre, 11: (43-57-51-55) [muer avec accompa-gnement au piano par Mauro Coceano) mer., jeu., ven., sam. à 22 h, dim. 19 h 30.

19 h 30.

LES CHEFS-D'UVRE DE WALT DISNEY (A. v.f.): 14 Juillet Parmassa, 8- (43-28-58-00) mer., sam., dim., 14 h 20, 15 h 50. LA CHEVAUCHÉE DE FEU (A.-Austr., v.o.) : Studio 28, 18, (46-06-38-07) mer., jeu. à 19 h, 21 h.

LES CONTES DE CANTERBURY (") (t.-Brit., v.o.): Le Chempo - Espace Jacques Tait, 5 (43-54-51-60) séances mer., ven., den., mar. à 13 h 55, 18 h, 20 h 05, 22 h 10 film 10 mm après.

13 h 30.

LEPÉCALOGUE 7, TU NE POIS.

LE DÉCALOGUE 7, TU NE VOLE
PAS PAS PAS POIS. LE DECALOGUE 7, TU NE VOLE-RAS PAS [Pol., v.o.): 14 Juillet Par-nasse, 6: (43-26-58-00) mer., avec. LE DÉCALOGUE B, TU NE MENTI-RAS PAS (Pol., v.o.): 14 Juillet Par-nasse, 8: (43-26-58-00) mer., séances à 15 h 45, 22 h film 10 mn après. LES DOUZE TRAVAUX D'ASTÉRIX (Fr.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) mar. 15 h 15.

DROLE DE DRAME (Fr.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer., ven. 18 h 45, lon. 21 h.

DUNE (A., v.o.): Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) mar. 21 h 30. E.T. L'EXTRATERRESTRE (A v.£) : Grand Pavols, 15- (45-54-46-85) mer. 15 h 15, sam. 15 h, dim. 13 h 15. EMMANUELLE (\*\*) (Fr., v.o.) : Studio Galande, 5° (43-54-72-71) mer. 22 h 30.

FANTASIA (A., v.f.) : Républic Cinémes, 11- (48-05-51-33) mer. 13 h 50, sam. 20 h, dim. 12 h, mar. 13 h 30. LES FORBANS DE LA NUIT (A. v.o.) : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40) (copie nauve) mer., van., dim., mer. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film

10 mn sprès. LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.) : Seint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer. 17 h, dan. 11 h 45 (25 F). L'HISTOIRE SANS FIN (All., v.f.) :

Grand Pavois, 15- (46-54-46-85) mer. 18 h 30, sam. 15 h. L'IMPORTANT C'EST D'AIMER (\*\*)

Fr.-t.-All.): Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer., dim. 21 h. IVANHOE (A., v.f.): Escurial, 13-(47-07-28-04) mer., sam., dim. 10 h (-de 15 ans : 15 F).

LE JOURNAL D'UN CURÉ DE CAM-PAGNE (Fr.): Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5- (43-54-42-34) mer. 11 h 50.

JULES ET JIM (Fr.): Les Trois Luxembourg, 6- (48-33-97-77) mer., van., dim., mer. à 12 h. LENINGRAD COW-BOYS GO AME-RICA (Fin., v.o.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) mer. 19 h 40, ven. 18 h. mar. 22 h 30.

LE LOCATAIRE (Fr.) : Saint-Lambert, 15. (45-32-91-88) mer. 21 h, dim. 131 h 15.

MA VIE DE CHIEN (Su., v.o.): Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09)
mer., sam. 18 h. jeu. 16 h.

MARY POPPINS (A., v.f.): Studio des Ursulnes, 5- (43-25-19-09) mer., sam., dim. 15 h 30; Denfert, 14- (43-21-41-01) mer. 13 h 50, sam., dim. .15 h 10.

MERLIN L'ENCHANTEUR (A., v.f.) : Denfert, 14 (43-21-41-01) mer. 10 h, sam., dim. 13 h 40 ; Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) mer. 13 h 30, 15 h.

## LES FILMS NOUVEAUX

DELTA FORCE 2. Film américain d'Aaron Nomis, v.o. : Forum Horl-zon, 1= (45-08-57-57) ; George V, 8- [45-62-41-46] ; v.L. : Rex, 2- [42-36-83-93) ; Paramount Opéra, 9-(47-42-55-31) ; Páthé Montparmasse, 14- (43-20-12-06); Pathé Cichy, 18- (45-22-48-01); La Gambetta, 20 (46-36-10-98). LA DISCRETE. Film français de

Christian Vincent : Gaumont Les Helles, 1- (40-26-12-12) : Geumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Pathé Heutefeuille, 6- (48-33-79-38) ; La Pagode, 7- (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8. (43-59-19-08); La Bastille, 11. (43-07-48-60); Gaumont Parnasse, 14. (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27).

DR M. Film français de Claude Chabrol, v.o. : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) : Saint-André-des-Arts 1, 6- (43-28-48-18) : UGC Rotunde, 6- (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); v.f. : UGC Opéra, 9- (45-74-95-40) ; UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59): UGC Gobelins; 13 (45-61-94-95); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40) : Mistral, 14 (45-39-52-43) ; Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94).

MO' BETTER BLUES. Film améri-

Les Halles, 1= (40-26-12-12) ; Patifé Impérial, 2º (47-42-72-52) ; 14 Juli-let Odéon, 8º (43-25-59-83) ; Publicis Champs-Elysécs, 8º (47-20-76-23) ; La Bastille, 11º (43-07-48-80); Escurial, 13- (47-07-28-04); 14 Juliet Beaugranelle, 15-(45-75-79-79); v.f. : Bienvenüe Montparnasse, 15- (45-44-25-02). UN THÉ AU SAHARA. Film britannique de Bernardo Bertolucci,

v.o. : Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); Bretagne, 6- (42-22-57-97); UGC Odéon, 8- (42-25-10-30); La Pagoda, 7- (47-05-12-15) ; Gaumont Champs-Elysées, 8- (43-59-04-67) ; UGC Bierritz, 8-(45-62-20-40) ; Max Linder Panorama, 9- (48-24-88-88) ; 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); Escurial, 13- (47-07-28-04); Gaumont Alesia, 14- (43-27-84-50); 14 Jullet Beaugrenella, 15. (45-75-79-79); Knopanorama, 15. (43-06-50-50); UGC Maillot, 17. (40-68-00-16); v.f. : Gaumont Opéra, 2-(47-42-60-33) ; Les Nation, 12- (43-43-04-67) ; Fauvette Bis, 13- (43-31-80-74) ; Pathé Montpernasse, 14- (43-20-12-06) : Gaumont Convention, 15. (48-28-42-27); Pathé Wapler, 18 (45-22-46-01). LA VILLE LOUVRE, Film français de Nicoles Philibert : La Saint-Ger-main-des-Prés, Salle G. de Beaurecain de Spike Lee, v.o. : Gaumont gard, & (42-22-87-23).

j MIDNIGHT EXPRESS (\*\*) (Brit., jv.o.): Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) mer. 20 h, lun. 22 h 30. LES MISFITS (A., v.o.): Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40) mer., jeu., įven., sam., lun., mar. à 12 h T.U.: 20

NAPOLÉON LE PETIT RENARD REU (Sov., v.f.): 1a Berry Zèbre, 11-(43-57-51-55) mer. 13 h 45, NOCE BLANCHE (Fr.): Grand Pavois. 15° (45-54-46-85) mer. 18 h 15, sam. 16 h 45.

NOUVELLE VAGUE (Fr.-Suis.) : Den-fert, 14- (43-21-41-01) mer. 19 h 50,

Jan. 18 h, dim. 22 h.
OLIVER ET COMPAGNIE (A., v.f.):
Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09)
mer., sam., dim. 14 h; Saint-Lambert,
15- (45-32-91-88) mer., dim., lun,
13 h 40, dim. 10 h 15 (25 F).
PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE (A. v.): Refet Lessell, E. (42-

NIE (A., v.o.) : Refiet Logos II, 5 (43-54-42-34) mer., jeu., lun. 11 h 50. PIÈGE DE CRISTAL (A., v.o.) : |Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) mer, 19 h 15, jau. 13 h 30, sam. 22 h 30, REVES (Jap., v.o.): Cinoches, 6- (46-33-10-82) mer., jeu., sam., mar.

\*\* LE ROI ET L'OISEAU (fr.) : 14 Juillet Parnase, 6\* (43-26-58-00) mer., sam., dim. 14 h, 15 h 45. LES SAINTS INNOCENTS (Esp. v.o.) : Le Barry Zèbra, 11 (43-57-51-55) mer., jeu., von. 18 h, sam. 18 h 15, dim, 16 h 30.

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO (A., v.o.): Studio des Ursulines, 5: (43-26-19-09) mer. 20 h, jeu. 14 h, ven. 17 h, dim. 12 h, lun., mar. 15 h 45. LES SORCIÈRES D'EASTWICK (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85)

STALKER (Sov., v.o.): Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) mer. 21 h. STRANGER THAN PARADISE (A.-All., v.o.): Utopis Champolion, 5- (43-26-84-65) mer., sam., lun. 22 h. SWEET MOVIE (\*\*) (Fr.-Can., v.f.): Sudio Galande, 5- (43-54-72-71) mer. 18 h.

TRAINS ÉTROITEMENT SURVEIL-LÉS (tchèque, v.o.) : Accatone, 5- (46-33-88-86) mer. 17 h 50, ven. 16 h 30, lun. 14 h 40.

37-2 LE MATIN (\*) (Fr.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) mer., sam., dim. 16 h. 20.000 LIEUES SOUS LES MERS (A., v.f.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mar. 18 h 45, sam. 17 h. YEELEN (malien, v.o.) : Images d'ell-leurs, 5- (45-87-18-09) mer. 18 h, jeu.

22 h, ven. 14 h, lun. 20 h, mar. 20 h 30. 20 h 30.

ZAN BOKO (burkinabé, v.o.): Images d'ailleurs, 5 (45-87-18-09) mer., ven. 20 h 30, jeu., dim. 16 h, sam., km. 18 h.

ZAZIE DANS LE MÉTRO (Fr.): Les Trois Luxembourg, 8 (48-33-97-77) mer., sam., dim. 10 h Enfants 15 F, adultes 23 F.; Denfert, 14 (43-21-41-01) mer. 18 h. dim. 12 h.

41-01) mer. 18 h, dim, 12 h.

## Histoire de la presse des jeunes

et des journaux pour enfants

Par Alain FOURMENT

19- EXPOSITION MINERALOGIQUE **VENDREDI 30 NOVEMBRE** (12 hourse à 19 hourss) SAM. 1er - DIML 2 DECEMBRE

Edition Eole

**VENTE - ECHANGE MINERAUX** 

FOSSILES - BLIOUX PIERRES PRECIEUSES

HOTEL PULLMAN ST-JACQUES 17, bd St-Jacques, 75014 PARIS

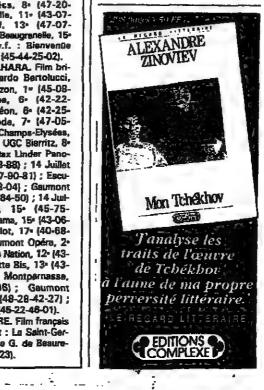

to the period of ESA Mariano I la Asimiri di Mariano first dame. But it is a com-

**美国基本** the see or six ... **的一种种种的特殊。** Op. Winds

gittere - design bie ber ber . . .

MARKET LINE TO BE

The second of the property and a service of the servic

**电路电话** The state of the s Parent The

Season Service Committee Same and the second A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Application to the second Secretary Secretary Services . April 1

The second second 1 \* mrgalimany the first start Bridge Stay - To 10 m

---A Company

-

And the second s



### SITUATION LE 20 NOVEMBRE 1990 A 0 HEURE TU



Le tempe sera variable, avec de beaux momenta ensolgifiés mals austi des passeges pluvieux. Les températures baisseront et seront à nouveau inférieures aux valeurs de caison.

Jaudi 22 novembre : pluie au Sud, everses au Nord,

Sur les Pyrénées, le Midi toulousain. le sud et l'est du Massif Central, ainsi que sur les Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace, et enfin sur le pourtour méditerranéen et la Corse, le temps sera gris et humide, avec des pluies et des sifa su-dessus de 1.300 mètres.

Sur le reste du pays le clei sere varie averses. Celles-ci seront pius nom breuses et plus violentes au nord de la Loire et près des côtes.

Les températures au lever du jour seront comprises entre 3 et 7 degrés en général, 10 degrés près de la Médi-terranée. L'après-midi elles atteindront 8 à 12 degrés, 16 degrés près de i

## PRÉVISIONS POUR LE 22 NOVEMBRE A 12 HEURES TU



| TEM PÉ:<br>le 19-11-                                                                                                                                                                 | Vale                                                      | us extrêm                 | m a x i m<br>es relevées<br>et le 20-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | antre                                     |                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20-11-                                                                               |     | á                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| AJACCIO BLARRITZ BORDEAUX. BOURGES BREST CAEN CHERBUURG CLERMONT-F DIKON GRENOBLES: LILLE MARSEILE-M MARSEILE-M MANCY. NANTES PARIS-MONTS PAU PERPIGNAN RENNES ST-ETIENNE STRASBOURG | 16   11   12   17   18   19   19   19   19   19   19   19 | 9: PPPPPACP - PPPBDCP - N | TOULOUS POINTEAN ET ALGER AMSTERE ATHENES BANGKOO BELGRAD BELLIN LE CAIRE COPENSU DALAR DELIK LOSTER BALLIN LOSTER | E   1   1   2   2   2   2   2   2   2   2 | Z 24<br>ER 35125<br>19 125 10 13 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | במעם מפרטאם מפרי בארא בארטא | UIXEMBO MARRAKO MARRAKO MEKKO MILAN MINITERA MIN | 5 5 4 4 4 16 16 19 14 14 15 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |     | PERDOBOPCC DONNA DENCAR |
| ~                                                                                                                                                                                    | B                                                         | Couvers                   | D<br>ciel<br>dégagé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N<br>ciel<br>nuageux                      | Ora                                                                        | •                           | Poluis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T<br>tempére                                                                         | nei | ge-                     |

## **RADIO-TÉLÉVISION**

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles :

> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; 

| Film à éviter ; | On peut voir ; | | Ne pas manquer ; | | B | | Chef-d'œuvre ou classique.

## Mardi 90 novembre

TF 1 22.50 Télévision régionale Ce soir, 20<sup>H</sup>30 AUX sur toutes les chaînes GOURMANDS! MIKO offre CANAL PLUS 10.000 16.20 Téléfilm : Le cri du renard. Diamandises.

20.35 Cinema :
Rambo 2, la mission. 
Film américain de George Par
(1985).
22.20 Magazine :
Clei, mon mardi I
Invité : Christian Clevier.
0.10 Journal, Météo et Bourse.

0.30 Série : Passions. 0.55 TF1 nuit.

20.40 Cinéma : 20.40 Cinema :
La cage aux folles 3. 
Film franco-trailen de Georges Leutner (1985). Avec Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Michel Galahru.

22.20 Cinéma : L'oali au beurre noir. 
Film français de Serge Meynard (1987). 
Avec Julie Jézéquel, Smain, Pascal Légiti-

mus. 23.55 Journal et Météc. FR 3 20.40 ► Téléfilm :

Au-delà de la vengeance. 22.15 Journal et Météo.

17.30 Série : Starsky et Hutch. 18.20 Jeu : Une famille en or. 18.45 Feuilleton : Santa-Berbara. 19.18 Tirage du Tac-O-Tac.

19.20 Jeu : La roue de la fortune. 19.45 Divertissement :

13.43 Feuilleton : Constance et Vicky (12 épisode).

14.33 Eric et toi et moi. 16.30 Jeu : Le chavaller du labyrinthe. 17.05 Magazine : Eve raconte. Manyn Monroe (8° partie).

18.30 Magazine : Une fois par jour. Prásenté par Claude Sériion et Giordano.

Le mari de l'ambassadeur.
De François Velle (10- épisode).
21.35 Magazine : Génération Malaise.
Proposé per Christine Octoret et Alain Weder, Avec le sociologue Alain Toursine, des lycéens, des professeurs et des hommes

22.30 Documentaire : Empreintes.
Le pouvoir et la pierre, de Gérard Poitou Weber.
23.25 Journal et Météo.

23.45 Magazine : Les grands entretiens. Le professeur Paul Millez.

14.05 Magazine : Thalassa (rediff.).
14.50 Questions au gouvernament.
En direct de l'Assemblée nationale.
17.05 Magazine : Graine d'infos (rediff.).
17.30 Alfô Bibizz.

18,30 Jeu : Questions pour un champion. 19,00 Le 19-20 de l'information. De 19,12 à 19,30, le journel de la région.

La marche du siècle.
Présenté per Jean-Marie Cavede.
D'une vie à l'autre : les dons d'organes.
Invités : Les professeurs Christian Cabrol,
Henri Sismuth, Michel Broyer.
22.20 Journal.

22.40 Sport: Voile, La Route du rhum.
22.50 Magazine: Faut pas rêver.
Brési: Nova Jérusalem; Pologne: Wislicka le sel de la Terre; Hollande: Den Haag jour et ruit.
23.45 Occumentaire: Un défi au cour

Baja, un désert entouré d'eau. De Bruce Reitherman.

des équilibres, la forêt (rediff.).

0.40 Musique : Carnet de notes.

**CANAL PLUS** 

15.50 Magazine : Un cell sur elles. Présenté par Sivy Deschamps.

15.20 Documentaire:

18.15 Magazine : C'est pas juste.

20.10 Jeux : La classe. 20.40 Magazine :

Des chiffres et des lettres junior.

res cetes :
Tirage du Loto.
Journal, Tapis vert, Météo et Loto.

14.30 Club Dorothée.

Pas follas. ies bêtes !

Variétés :

17.30 Jeu:

17.55 Magazine : Giga. 18.25 INC.

20.00 Journal et Météo. 20.40 Feuilleton :

| Ma     | ш      | 40     | III     | ACH        | Thre |   |
|--------|--------|--------|---------|------------|------|---|
|        |        |        |         |            |      |   |
| 2.35 3 | Sport: | Voile. | a Route | e chu thur | TL.  | • |
|        |        |        | _       |            |      |   |

23.30 Traverses.
De Gaulle ou l'Etat rastauré, de Do
Chagnoliaud et Bertrend Schmit.

0.15 Musique: Carnet de notes.

17.30 18.00 Cabou cadin. 20.30 Cînéma : Cobra. 🗆 21.50 Flash d'informations. 22,00 Cinéma :

Force 5. 🗆 Film américain de Robert Clouse (1981). 23.30 Cînéma : L'orchestre rouge, wa

LA CINO 20.40 Téléfilm : La rançon mexicaina De Roger Young, avec Audrey Hapburn, Robert Wagner. 22.25 Magazine : Goool. 23.25 Série : Le voyageur. 23.50 Magazine : Ciné Cinq. 0.00 Journal de minuit. M 6

20.35 Táléfilm : La rivière rouge.

| ١   | 22 20 | Téléfilm : Le mort a disparu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |       | the familian of the second sec |   |
| -   | 23 40 | Six minutes d'informations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|     | 20,40 | Mariana Degitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|     | 23.45 | Magazine : Dazibao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|     | 20 50 | Magazine : Ciné 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|     | 23.50 | Madazina : onio o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| - 1 | 0.05  | Musique : Boulevard rock and hard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ł |
| - 1 | 0.05  | Middled ( population ) and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 |
| - 1 | 2 110 | Rediffusions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

LA SEPT

20.59 Une minute pour une image. 21.00 Magazine : Mégamot.

Avec Afro Roots, Carmel, Bookme
nience, Wilson Pickett, Kid Frost,
Collins, Brass Band. 22.00 Magazina : Dynamo. 22.30 Téléfilm : Oxygène.

FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel science.
L'experimentation snimsle.
21.30 Antonio Lobo Antunes, roma 22.40 Les nuits magnétiques, Les aviateurs, 0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Mare nostrum. 7 . Barcelo

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 20 octobre au Théêtre Concert (donné le 20 octobre au Thâtine des Chemps-Ehysées): Quatuor à cordes ne 14 en ut dièse mineur op. 131, de Besthoven, Mélodies, de Hahn; Thàme et verlations pour plano en ut dièse mineur op. 73, de Fauré, Cuimette pour plane et cordes an fe mineur, de Franck, per Rachel Yakar, soprano, Claude Lavoix, Jaan-Philippe Collard, plano et le Quatuor Athenseum Enesco.

23.07 Poussières d'étoiles. Au Ceire.

## Mercredi 21 novembre

| 16.55 | Téléfilm :                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | Hálas, c'est le chien qui est mort.<br>De Peter Wood. |
| 18.00 | Cabou cadin.                                          |
| _     | En clair jusqu'à 21.00                                |
|       | Dessins animés : Ca cartoon.                          |
| 18.50 | Top albums.                                           |
| ***   | Presenté per Marc Toesca.                             |

19.20 Magazine : Nulle pert a 20.30 Cinéma dans les selles. Cinéma: La Révolution française

- 1. Les années lumière. Es Film franco-tralo-germano-cana Robert Enrico (1989). 23.45 Flash d'informations. Sacrée soirée. Emission présentée par Jean-Pierre Foucault.

Avec Gibert Béceud, Jean Roucas, INXS, la
Compagnie créole, Jean-Pierre François,
Jason Donovan, Jil Caplan.

22.40 Magazine: En quâte de vérité.
Présenté par Jean-Pierre Foucault.

23.45 Journal, Météo et Bourse.

23.43 Frasii d'amour, at Comédie d'amour, at Film français de Jean-Pierre Rawson (1989). Avec Michel Serrault, Annie Grandot, Aurore Clément.

15.35 Série : Soko. 16.30 Dessins animés 18.30 Série : Happy days. 19.00 Journal Images. 19.10 Jeu : Télé-contact.

19.45 Journal 20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Histoires yrales. Au norm de l'amour, téléfilm de Jud Taylor. 22.25 Débet :

L'euthanaile. Arimé par Gilles Schneider et Béatrice Schönberg. 0.00 Journal de minuit.

M 6

14.45 Téléfilm : Au nom de la foi.
De Stephen Gyllenhael, av
Arquetta, Judge Raknhold.
18.40 Série : Les têtes brûlées.

17.35 Variétés : Tungstène. Emission présentée par Fatine. 18.00 Jeu : Zygomusic. 18.26 Six minutes d'Informations 18.35 Série : Campus show. 19.00 Série : Magnum. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Mariés, deux entants. 20.35 Téléfilm :

La justice de Tony Cimo. De Marc Deniels. 22.20 Série : Brigade de nuit 23.15 Documentaire : 60 minutes De Geulle vu d'ailleurs...

2. Le prix du pouvoir, 1948-1962. 0.10 Six minutes d'Informations. 0.15 Magazine : Dazibao.

0.20 Musique : Boulevard des clips 2.00 Rediffusions. LA SEPT

14.15 Documentaire : Histoire parallèle 15.10 Megazine : Mégambc. 16,10 Documentaire:

Lea derniers marranes. De Frédéri Brenner et Stan Neumann. 17.15 Cinéma d'animation : Images. 17.35 Les documents interdits. 17.45 Cinéma : Deux sous d'espoir. Imi Film Italien de Renato Castelli (1951).

19.25 Court métrage : Histoire de Catherine. De Masei 20.00 Documentaire : Rock'n roll, the early days.

De Patrick Montgomery et Pemela P. 20.59 Une rainute pour une Image. 21.00 Documentaire : Musica sarda. De Georges Luneau.

22.30 Cinéma : Le cheik blanc. mm Film Italien de Federico Felini (1951). 23.55 Courts métrages.

FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue.
Ernst Junger, l'auteur et l'écriture.
21.30 Correspondances, Des nouvelles Belgique, du Canada et de la Suisse. 22.00 Communauté des radios publiq

de langue française. 22.40 Les nuits magnétiques. Les avieneurs 0.05 Du jour au lendemain.

0.50 Musique : Coda...

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Les nuits de France-Musique, Programme Hector.

20.30 Concert (en direct du Royal Albert Hall de Londres): Images pour orchestre (Rondes de printemps, Gigue, Ibéria), de Debussy; Le Rossignol, de Stravinsky, per l'Orchestre symphonique de le SBC et les BBC singers, dir. Pierre Boulez; sol.: Physis Bryn-Lulson, soprano, Deta Jones, Ekzebeth Laurence mezzo-sopranos.

22.07 Presentare d'étitules.

23.07 Poussières d'étoiles.

Du lundi su vendredi, à 9 houres, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une émission de GEBERT DENOYAN avec ANNICK COJEAN et la cogatocration du « Monde ».

## Audience TV du 19 novembre 1990 Te Monde | SOFRESNIELSEN

| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TV<br>(en %) | ाचा.                 | A2                | FR3                  | CANAL+               | LA 5                | . М6              |
|---------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 19 h 22 | 58,8                                    | Suma Barbera<br>23,0 | Une folk<br>5,1   | Aez. région:<br>22,9 | Nulle part<br>2,1    | Télé contact<br>1,9 | Magnum<br>4,0     |
| 19 h 45 | <b>8</b> 2,1                            | Rose formes<br>29,0  | Une fols          | 19-20 Infos<br>16,1  | Nulle pert<br>3,9    | Journal<br>3,0      | Magnum<br>4,4     |
| 29 h 15 | 74,0                                    | Journal<br>31,1      | Journal<br>17,8   | La classa<br>12,9    | Nulle part<br>3,3    | Journal<br>4,9      | M- est servi      |
| 20 h 55 | 71,9                                    | Complements<br>20,2  | Sekhazer<br>17,3  | Pazzia 18,0          | Confession<br>3,5    | Salopards<br>8,4    | Cannonière        |
| 22 h Q8 | 64,0                                    | Compliments<br>15,3  | Selthezar<br>13,5 | Razzia<br>18,7       | Confession           | Seloparde<br>8,4    | Саплоційга<br>4,8 |
| 22 h 44 | 35,3                                    | Chocs<br>13,7        | Années 90<br>2,5  | Solr 3 ***           | La cuisiniar_<br>1,9 | Jack Killian<br>3,1 | Cannonière        |

e inan

47.74

The Street  $\nabla_{\langle v_i\rangle}$ 

Pro-

1

I nan-

tratte

te sie-it des faux-

nicux

re la

Pur-

เทรา-Podás As de

eve-

15 UN

ani ani perd cars

36 Marchés financiers. 37 Bourse de Paris.

## BILLET

## Le retour des fonctionnaires

Eclipsée par le débat sur la contribution sociale généralisée et le mouvement lycéen, la grogne des fonctionnaires revient à l'ordre du jour. Alors que M. Michel Durafour, ministre de la fonction publique, devait recevoir séparément les syndicats mardi 20 novembre. Force ouvrière a donné le ton dès lundi en invitant les autres organisations à « décider. rapidement d'une action de grève dans les premiers jours de décembre, à défaut de celle prévue le 30 novembre » par FO et la CGT. Une réunion à six devait avoir lieu dans la soirée du 20 novembre.

Le différend portant sur les rémunérations des fonctionnaires est un éternel recommencement. Le gouvernement, qui recense l'ensemble des éléments salariaux, évalue à 2,5 % la gain de pouvoir d'achat pour 1990. En effet, la rémunération moyenne des agents en place devrait progresser de 5,81.% cette année; 1,65 % au titre des revalorisations générales, 2,36 % pour les mesures catégorielles (dont 0,97 % pour les seuls enseignants) et 1,8 % sous forme d'avancement

Les syndicats ne font pas le même calcul. Soucieux d'assurer le pouvoir d'achat de tous les agents de l'Etat, ils comparent les prix (3,6 % en glissement eur les dix demiers mois contre de finances pour l'ensemble de l'armée) aux soules revalorisations générales (1,2 % au 1 avril 1990) et réclament la différence.

avec ses interlocuteurs est hors de portée, mais îl est disposé à accorder une seconde augmentation générale, qui devrait être de 1,3 %, la date fau 1º décembre ou au . 1ª janvier, un report d'un mois. permettant d'économiser -500 millions de francs) devantencore être discutée. Le ministre consultera les syndicats sur la -forme que pourrait prendre cette mesure (points d'indice ou ... augmentation en pourcentage) avant de prendre - rapidement.

M. Durafour sait qu'un accord

Deux contraintes au moins incitent M. Durafour à tenir bon contenir le dérapage budgétaire et ne pas donner un « mauvais signal a au secteur privé, dont la progression des salaires est apparue un peu moins vive ces demiers mois. Enfin, rien \_ n'indique que les mots d'ordre syndicaux recevront un écho plus favorable que lors du semi-échec de la demière grève générale du 26 avril demier.

## A 31.5 dollars à New-York Les cours du pétrole repartent à la hausse

Après être retombés en dessous de 30 dollars par barit à la fin de la semaine dernière, les cours du pétrole brut sont repartis à la hausse lundi 19 novembre sur les marchés internationaux. A New-York, le brut de référence a atteint 31,5 dollars par baril, en hausse de 1,72 dollar en une géance.

Sur un marché très largement approvisionné grâce à l'augmentation des productions de substitution, notanment saoudiennes, qui ont plus que compensé les effets du blocus de l'Irak et du Kowell, et grâce à la clémence de l'automne qui réduit les consommations, les cours du brut continuent d'être ballottés au gre des

inflexions de la crise du Golfe. Le 19 novembre, c'est l'annonce d'un renforcement des troupes irakiennes au Koweit qui a provoqué un retournement du marché. Depuis plu-sieurs semaines, les cours oscillent ainsi dans une fourchette de 30 à ainsi dans une tourcheute de la liberté du commerce et de l'incus-35 dollars le baril, se situant à un niveau deux fois plus élevé qu'avant niveau deux fois plus élevé qu'avant nécessités de la vie sociale.

Un des arguments les plus sou-trie, l'égalité de la concurrence et les vent avancés en faveur de l'activité nécessités de la vie sociale.

Un des arguments les plus sou-trie, l'égalité de la concurrence et les vent avancés en faveur de l'activité nécessités de la vie sociale.

Une convergence numerale deminicale est le chan-

\* ¥

## Grâce à l'apport des subventions

## Le revenu des agriculteurs a progressé de 5,1 % en 1990

Malgré les cris et la colère paysanne, malgré la sécheresse et la baisse des prix de la viande, il faut se rendre à l'évidence : d'après les comptes prévisionnels de la nation, les revenus agricoles bruts ont en 1990 augmenté de 5,1 % en moyenne et de 5,7 % pour les exploitations à temps complet (contre + 9,3 % en 1989). Comparée aux autres catégories, la situation des paysans, quoique contrastée, n'inspire pas de commisération. En 1990, le salaire moyen par tête dans le secteur privé n'aura progressé que de 1,8 %, la rémunération dans la fonction publique de 2,3 à 2,5 %, le revenu des ménages de 3,5 %. L'agriculture n'est donc pas le parent pauvre qu'elle prétend être. Depuis 1988, son revenu s'est accru de 16,2 %.

L'année qui s'achève a été marquée par le poids grandissant des subventions, mot tabou s'il en est dans les campagnes, bien qu'on en consomme avec appetit. Le revenu des éleveurs de bovins viande, en progression de 5,1 %, « tient exclusi-sement à l'accroissement des subventions (...), qui progresseralent de 29 % du fait essentiellement des indemnités calamités au titre de la sécheresse de 1989», note la commission des comptes de l'agriculture de la nation. Malgré une conjone-ture défavorable, les éleveurs de bovins et d'ovins ont ainsi va leur revenu s'accroître dans des propor-

tions non negligeables. Sans subventions, le secteur bovin viande aurait enregistré une baisse de rémunération de 6 %, et celui des autres her-bivores de 20 %. Au total, toutes productions comfondues, le montant des subventions versées aux exploi-tations a progressé de 36,5 %. Une

#### Graves disparités

Dans le détail, l'analyse des reve-nus agricoles pour 1990 montre une nouvelle fois les graves disparités qui subsistent au sein de ce milien hétéroclite. Comme en 1989, la palme de la hausse est tombée dans l'escarcelle des cultures spéciales, viticoles et fruitières. La viticulture de qualité a vu son revenu brut pro-gresser de 25,3 % cette année, la hausse des prix du raisin de champagne alimentant le renchérissement des vins d'appellation contrôlée. En viticulture comante, le revenu a augmenté de 31 %, grâce en particulier à une forte hausse des livraisons. Bénéficiant d'une flambée des prix, les exploitations fruitières ont pour leur part enregistré une hausse de revenu de 49,7 % en 1990.

Une fois n'est pas coutume, l'an-née a en revanche été mauvaise pour les exploitations orientées vers les grandes cultures. Le revenu des céréaliers a diminué de 9,2 %, obéré par une baisse générale des prix et surtout par le recul de 30 % du volume des livraisons de maïs.

Les exploitations de cultures florales, dont le revenu a décru bruta-lement de 35 %, ont subi de plein fouet le renchérissement des coûts de l'énergie, qui a entraîné une

hausse de plus de 6 % du prix des intervenues de 1986 à 1988 conduiconsommations intermédiaires, Le revenu du secteur maraîcher a stagné (+ 0,6 %), en dépit d'une baisse de la production légumière qui a été compensée par un raffermissement

Du côté des productions ani-males, seul a faibli le revenu des élevages hors sol (- 2,6 %). Présentée naguère comme le fin du fin de l'agriculture moderne (les bêtes ne consomment plus d'espace mais de l'aliment composé distribué dans des étables géantes), cette activité apparaît aujourd'hui pen rentable. a Maleré la hausse intervenue en 1989, la baisse de 1990 et celles

sent à un recul tendanciel du revenu an au cours des six dernières années », estime la commission des comptes de l'agriculture.

Si les évolutions présentées ne constituent encore que des ordres de grandeur susceptibles de révision, on peut s'étonner qu'un secteur globalement bien loti ait pu, tout l'été durant, manifester une exaspération qui ne semblait pas feinte. On peut avancer plusieurs explications à cet apparent décalage. Les agriculteurs ont en premier lieu conscience que, succès des négociations de l'Uruguay Round ou non, il faudra tôt ou

#### La part des subventions dans le revenu brut d'exploitation (RBE) en pourcentage

| CATÉGORIE                                                                                                                                                       | PART DES SUBVENTIONS<br>DANS LE RBE                                           |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 | En 1989                                                                       | En 1990                                           |  |
| Grandes cultures Céréales Maraichage et fleurs Vins de qualité Viticulture ordinaire. Arboriculture fruitière Boyins Boyins viaudes Antres berbivores Hiors sol | 5.2<br>3,7<br>3,6<br>1,1<br>10,8<br>13,1<br>14,2<br>37,0<br>52,7<br>49<br>7,8 | 8.4<br>8.4<br>8.4<br>9.2<br>18.4<br>14.3<br>7.9,1 |  |
| Exploitations à temps complet                                                                                                                                   | 9,4                                                                           | 11,7                                              |  |
| Exploitations à temps partiel                                                                                                                                   | 8,2                                                                           | 11,2                                              |  |
| Ensemble des exploitations                                                                                                                                      | 9,3                                                                           | 11,7                                              |  |

Source : Commission des comptes de l'agriculture de la nation.

## subventions. L'économie de marché ne peut se satisfaire durablement de sontiens qui finissent par remettre en question purement et simplement le jeu de la concurrence.

En 1990, on estime de source sûre que 800 000 têtes de jeunes bovins sont entrées dans la Communauté en provenance de Pologne et de Hongrie, via la RDA, où les doua-niers de la CEE ne sont pas, de fait, autorisés à surveiller les frontières Contrainte et forcée, l'Europe agricole s'ouvre. Les protections pèsent et irritent. On ne cache pas dans les milieux européens que les fonds communautaires pour l'agriculture ne vont pas toujours là où il fau-drait, que le système est encore trop

#### Un des secteurs les plus administrés

Un autre sentiment de malaise grandit dans les rangs des céréaliers, qui voient leurs marchés s'alourdir, leurs prix diminuer, malgré le contrôle des productions. C'est tout juste s'ils ne demandent pas à leur tour des quotas pour bénéficier d'un revenu garanti sur un volume donné. Finalement, l'agriculture reste un des secteurs économiques agricole continue de traduire un ceragricole continue de traduire un cer-tain embarras des gouvernements à l'égard des paysans. Une population qui décroît autant qu'elle résiste, qu'on aide maigré tout avec un peu de réticence, et l'espoir inavous qu'au nom du libéralisme mondial on votera un jour la fin des subventions... Ce sera peut-ètre alors la fin des paysans, pour de bon.

ÉRIC FOTTORINO

## Aux confins du droit du travail et du droit commercial

## Le projet de loi sur l'ouverture des magasins le dimanche veut moderniser une réglementation qui date du début du siècle

Annoncé le 31 octobre par une communication en conseil des ministres de M. François Doubin, ministre delegue chargé du commerce et de l'artisanat, le projet de loi sur le travail du dimanche est prêt. Le Conseil économique et social devrait être saisi pour examen de plusieurs points encore en suspens: l'ouverture dominicale des magasins de meubles, 🛍 🕬 fusion de produits culturels (disques et livres). Ensuite, le texte sera soumis au Parlement au cours de la session de prin-

Les lois de 1906 et de 1923 qui régissent l'ouverture des magas dimanche ne sont plus respectées. Les règles d'alors ne correspondent plus à la réalité commerciale ni à l'évolution des mœurs. Depuis quelques années, des revendications sociales menées par les syndicats au nom du repos dominical et des escarmouches judiciaires, à coups d'amendes d'un montant ridicule, comme celles infligées au magasin succiois libés aux Lisses (Essonne) ou à la chaîne britannique Virgin Megastore aux Champs-Elysées, à de plus alimente la polémique.

### Quatre principes ...

Pour en finir avec cette situation, M. François Doubin presentera un projet de loi à la session de printemps. Son collègue, Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, a montre moins d'empressement, craignant de rouvrir une vieille querelle. Aux confins du droit commercial et du droit du travail, la fermeture du dimanche régule en effet autant les conditions d'exercice de la concurrence que le droit au repos dominical des salaries. Les petits commerçants n'y sont pes moins attachés que le personnel des grandes surfaces.

Le projet de loi est donc un compromis entre ces différentes exigences, en même temps qu'un toilet-tage des textes existents. Il rappelle quatre principes, difficiles à conju-guer : le repos dominical des salariés, la liberté du commerce et de l'indus-

sement peut ouvrir, ainsi que les membres de sa famille, « en l'absence de dérogation », dès lors qu'il n'a pas recours, ce jour-là, à des salariés. De même, il est admis que les commerces de détail alimentaires de proximité, d'une surface inférieure à quatre cents mètres carrés, peuvent en faire autant, à la condition que les salaires soient majorés de 100 %. On considère en effet qu'au-delà de cette superficie 🖾 commerces ne vendent pas que des produits de première nécessité... Dans le cas de localités, au nombre de quatre-vingt-quinze en France, où le seul magasin serait pénéraliste, mais de surface supérieure, celui-ci pourrait cependant fonctionner en toute légalité.

Des cas d'exceptions ou de dérogations visent les commerces installés sur les marchés ainsi que ceux, alimentaires on non, situés dans leur périmètre immédiat, défini par arrêté municipal. Ils concernent, dans la limite de mille deux cents mètres carrés, et pendant la saison, les commerces de détail et les services liés à secteur, par exemple les concession-

Parce qu'on ne saurait interdire le l'activité touristique dans les trois naires automobiles ou les magasins cas, il s'agit de savoir si les comtravail du dimanche à tous, il stipule mille communes, environ, réperto- de meubles, pourront ouvrir deux ainsi que le propriétaire d'un établis- riées par le ministère de l'intérieur. dimanches par an, à des dates com-Ainsi, dans une station de sports munes à toute une profession. d'hiver ou un port de plaisance, les commerçants doivent pouvoir fournir l'équipement de ski ou l'accastillage à une clientèle présente le

De plus, le texte reconduit, en le modifiant, le système des autorisations. A titre exceptionnel, «lorsque l'intérêt général l'exige ou compte tenu d'une situation affectant grave-ment la vie d'un établissement», le préfet peut accorder une dérogation d'une durée limitée, assortie de mesures compensatoires pour les salariés, après avis des instances intéressées. Dans la limite de quatre dimanches par an, dont une fois après délibération du comité départemental de la consommation et avis des employeurs et syndicats directement intéressés, le maire peut faire de même. Ensuite, et seulement si un accord collectif étendu ou une convention de branche le permet, après négociation sociale des contreparties, les commerces d'un même

#### Ambiguïtés des procédures

Surtout, le projet de loi met un terme aux ambiguités de l'intervention des inspecteurs du travail et des procédures engagées par les syndicats. Désormais, l'inspecteur du tra-vail pourra saisir le président du tribunal de grande instance en référé. Il pourra ordonner la fermeture du dimanche de l'établissement en infraction et son amende - l'astreinte - sera versée au Trésor et non plus an syndicat plaignant. Le juge, quant à lui, pourra décider de la fermeture « administrative » de l'établissement en cause, sans conséquence pour les 12170

Il appartient maintenant au Conseil économique et social de se prononcer, pour avis. Notamment, on attend de lui qu'il tranche sur deux débats essentiels, au cœur des procédures engagées contre Ikéa et Virgin Megastore. Dans le premier

d'équipement de la maison peuven prétendre bénéficier d'une dérogation, sous prétexte que les évolutions de comportement social, ou de mentalités, drainent le dimanche une clientèle importante, au détriment des établissements de centre-ville notamment. Dans le second, M. Jack Lang, ministre de la culture, et... M. Julien Dray, député PS de l'Essonne, militent en faveur d'une disculturels, essentiellement le disque et accessoirement le livre. Or Virgin occupe 6 % de ce marché du disque. contre 25 % pour la FNAC qui n'entend pas ouvrir, 16 % pour les disquaires spécialisés, 6 % pour les grands magasins, 4 % pour la vente par correspondance et, surtout, 42 % pour les hyper et les supermarchés, tous frappés d'interdiction.

De la réponse à ces dernières quesment final, au-deià de l'aspect social déterminant. La réglementation doit en effet garantir les conditions d'une

ALAIN LEBAUBE

## Convergence d'intérêts

par Josée Doyère et Alain Lebaube

particulier - souhaiteraient pouvoir le

faire, mais les mêmes, interrogés sur

leur attitude vis-à-vis de leur propre

dimanche, symbole de decentralisation anarchique des décisions, au vité festive... Une majorité de clients mépris à la fois des intérêts des potentiels - surtout dans la région salariés et de ceux bien compris des parisienne, qui pose un problème commercants.

Rappeler solennellement le droit au repos dominical, trop souvent bafoué, dans un secteur qui ne brille traveil, s'y déclarent tout à fait oppopas toujours par la qualité de ses sés... préoccupations sociales, était indispensable. Le quart environ des saletemps partially est devenu une habi-

SOCIALEMENT comme commer- gement des mœurs, l'envie des rerait qu'on commence par ouvrir les cialement, il faliait rationaliser clients d'aller faire leurs courses en bibliothèques le dimanche, seul l'ouverture des magasins le famille, pour se distraire, car le com- Beaubourg accueillant les lecteurs ce jour-la. merce, chacun sait cela, est une acti-

Enfin, il faut aussi penser à l'harmonisation européenne. La France est le seul pays communautaire, à part la Belgique, à connaître une situation aussi compliquée, les commerces étant, partout ailleurs, fermés le septième jour.

Pour M. Doubin, au plan social, il Le chiffre d'affaires du commerce, s'agit de ne pas remettre en cause au reste, n'augmenterait pas d'au- cun siècle de lutte ouvrière, syndiriés du commerce de détail gagnent tant, le pouvoir d'achat des clients cale et humaniste pour réduire le moins de 5 000 francs par mois n'étant pas extensible. Ce déplace- temps de travail », et, en matière (contre 12,6 % en moyenne), et le ment des ventes se traduirait en commerciale, de ne pas laisser le revanche per une augmentation des champ libre au emercantilisme absolu, qui est ce qu'il y a de plus charges du commerce, répercutée Un des arguments les plus sou- sur les prix et donc inflationniste (de contraire aux intérêts du com-

## Accord de principe des Douze sur la perception de la TVA

Les ministres de l'économie et des finances des Douze sont parvenus lundi 19 novembre à un compromis sur la façon dont sera percue la TVA après 1993. Les ministres sout d'accord pour maintenir, à titre transitoire, la perception de la TVA dans le pays de consommation d'un produit. L'harmonisation des taux devrait être décidée l'an prochain, de même que la date du passage à un régime définitif, dans lequel la TVA sera perçue dans le pays de

Le compromis prévoit que chaque pays obtienne tous les trimestres une liste des numéros de TVA des acheteurs d'un produit donné, ainsi que la valeur totale des livraisons expédiées par les vendeurs d'un autre pays. Ces données informatiques des administrations

Le 44° congrès de la centrale chrétienne

## Trois candidats pour succéder au président de la CFTC

Le 44 congrès de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), qui se déroulera du 21 au 24 novembre à Lille, sera dominé par la succession de M. Jean Bornard, président de la centrale depuis 1981, qui ne se représente pas.

Loin des empoignades qui avaient accompagné l'élection de M. Marc Blondel à la tête de Force ouvrière et des remous qui avaient précédé celle de M. Jean Kaspar à la CFDT, la succession de M. Jean Bornard à la direction de la CFTC devrait s'opérer sans heurts.

Il est vrai que, dans le paysage syndical français, cette organisa-tion - la seule à avoir adopté une attitude médiane à propos de la contribution sociale généralisée – est un point de repère stable même si elle n'échappe pas à la perte de vitesse du syndicalisme.

Les trois candidats à la succes sion de M. Bornard - MM. Guy Drilleaud, secrétaire général, Alain Deleu secrétaire général adjoint, et Bernard Ibal, responsable de l'Union des cadres et ingénieurs – n'ont pas véritablement mené de campagne et tous assurent que peu de choses les séparent. En outre, le processus de désignation, qui ne prévoit pas de vote sur des motions générales concurrentes, ne favorise guère les confrontations

Trafic perturbé

à Nice et Marseille

La grève à Air France:

les syndicats consultent

le personnel

L'intersyndicale d'Air France a

décidé à l'unanimité, le 20 novem-

bre, de consulter l'ensemble du

personnel sur l'opportunité d'une

grève générale pour s'opposer aux

Celles-ci sont destinées à mettre fin aux déficits qui se sont traduits par une perte de 170 millions de franca au cours du premier semes-

Cette unanimité de facade cache de grandes divergences sur la conduite à tenir. Entre la CGT qui

voudrait un mot d'ordre de plus de

vingt-quatre heures et FO ou la

CFDT qui jugent prématurée la grève générale, il existe plus que

des nuances tactiques, même si les

uns et les autres dénoncent dans

un même discours les risques de la

rigueurs du plan de redressement d'Air France.

semaine, une réponse de leur base qu'ils espèrent claire, tous les syn-

dicats ont confirmé leur soutien

aux grévistes qui paralysent totale-ment le trafic de la compagnie

nationale et d'Air Inter sur l'aéro-port de Nice et à ceux qui pertur-

beront, à partir du 20 novembre,

par intermittence, le trafic de l'aé-roport de Marseille-Provence.

Des conventions

à durée déterminée

pourront être conclues

pour les cliniques privées

Les conventions liant les caisses

de sécurité sociale aux cliniques

privées pourront prochainement

être conclues pour des durées

déterminées (trois ans à cinq ans) et par discipline. Ces modifica-

tions sont contenues dans le projet de loi portant diverses mesures

conseil des ministres du mercredi

A l'heure actuelle, aucune durée

n'est prévue pour les conventions

et celles-ci portent sur l'ensemble

des activités des établissements

Selon le gouvernement il s'agit

de « redynamiser » la politique conventionnelle et de lui assurer

davantage de « transparence » tout en permettant à la sécurité sociale de récupérer certains gains de pro-

En outre, ce projet de loi prévoit d'introduire un forfait pour les analyses de biologie facturées par les cliniques privées et de donner une base légale au taux directeur

privés conventionnés.

qui encadre leur budget

En attendant, d'ici à la fin de la

restructurations du réseau.

n'est pas sans inconvénients. La CFTC donne parfois l'impression défense d'une conception, pas toujours très moderne, de la famille. Par ailleurs, nombre de militants s'avouent frustrés par la timidité de l'expression publique de leur

Porte-parole de la confédération lors des négociations nationales, M. Alain Deleu. 46 ans. professeur de l'enseignement privé, incarne assez bien ce qu'il appelle une « aspiration au changement ». Responsable de fait de l'organisation interne, il souhaite « faire dècoller » un syndicat qui, assure-t-il, « a une place à prendre ». Parvenu en tête à l'issue du vote indicatif pour l'élection du conseil confédéral, M. Deleu est le personnage-clé de ce congrès et les deux autres candidats se définissent par rapport à

M. Guy Drilleaud, 57 ans, ancien militaire de carrière et électricien, estime qu'il faut « davantage aller sur le terrain ». Secrétaire général sortant - à ce titre, il a reçu le soutien de M. Bornard, M. Drilleaud ne repousse pas l'idée de reprendre du service sous l'autorité de son adjoint mais éprouve par contre quelque défiance à l'égard du troisième concurrent, M. Bernard Ibai, 46 ans, professeur public. Ce dernier, qui ne fait pas partie de la direction confédérale, entend « changer de style dans la jidélité aux objectifs » et souhaiterait former un tandem... avec

Ce jeu triangulaire recouvre en fait une question institutionnelle. Traditionnellement, le président de la CFTC assumait une fonction d'arbitre alors que le rôle de « patron » exécutif revenzit plutôt au secrétaire général. L'élection de M. Bornard en 1981, après que le candidat de la direction confédérale sortante eut été écarté, a modiraie sortante eut cie écarte, à mon-fié la donne. Depuis lors, le prési-dent a conquis un indiscutable leadership. Un des enjeux de ce congrès sera de déterminer si cette option doit ou non être maintenue. De ce choix pourrait dépendre la responsabilité – secrétaire général ou président - qui sera confiée à « l'incontournable » Alain Deleu.

Au-delà du choix des hommes, la CFTC entend réaffirmer lors de ce congrès son attachement à l'Europe et aux formes de participation, mais aussi insister sur « la confirmation historique » de la doctrine sociale chrétienne que constituent selon elle les événements d'Europe de l'Est. Sans oublier la nécessité de faire valoir un « syndicalisme de

JEAN-MICHEL NORMAND

### **ETRANGER**

Premier projet de développement régional en Asie du Sud-Est

## Un «triangle de croissance» associe Singapour aux régions voisines d'Indonésie et de Malaisie

Un projet de développement régional - officiellement baptisé « triangle de croissance » - a été élaboré en Asie du Sud-Est. Il associe à Sîngapour l'Etat malaisien de Johore et l'archipel indonésien de Riau, tous deux limitrophes de la ville-Etat.

SINGAPOUR

de notre envoyé spécial Singapour en sera la « dynamo », le « catalyseur », a expliqué le pre-mier ministre M. Lee Kuan Yew en recevant son homologue français à la mi-novembre. La prospère cité-Etat du Sud-Est asiatique - 2,6 millions d'habitants, un revenu unuel par tête de 10 000 dollars et une superficie de 622 km² seule ment – manque cruellement à la fois de main d'œuvre, surtout bon marché, et d'espace. Elle cherche également à créer un tissu plus serré de liens avec ses voisins immédiats. Quoi de plus naturel, donc, que de se retourner vers Johore, séparé de Singapour par un étroit bras de mer qu'enjambe déjà de Risu, notamment l'île de Batam, située à quinze minutes de Singapour par hydroglisseur?

L'idée était en l'air depuis quel que temps, d'autant que Johore, si proche de Singapour, s'industrialise sans attendre et que l'Indoné 'sie veut faire des trois principales iles de l'archipel de Riau-Batam, Bintan et Bulanun un nouveau pôle de développement.

Le 9 novembre, après avoir remporté les élections, le gouverne-ment malaisien de M. Mahatir a donné son feu vert à l'indispensable construction d'une deuxième route - et d'un deuxième pont reliant Johore à Singapour, un pro-jet de 370 millions de dollars. Depuis deux ans au moins, l'Etat de Johore bénéficie de la délocalisation d'entreprises singapou-riennes ou de multinationales basées dans la ville-Etat. La deuxième route, dont la construction doit se terminer en 1994, per-mettra de construire, à Johore, une nouvelle ville abritant parcs indus-triels, centres touristiques, plantations et, bien entendu, secteurs résidentiels. Du côté singapourien, de nouvelles installations portuaires seront aménagées à proxi-

Déjà, les investissements étran-gers à Johore ont presque triplé en 1990 par rapport à l'année précé-dente, dépassant les 2 milliards de dollars. L'Etat le plus méridional de la Fédération malaisienne abrite treize parcs industriels qui emploient plus de cent mille per-sonnes. Onze nouveaux parcs seront construits d'ici à 1995 en liaison avec le projet de « triangle

28 août, entre Djakarta et Singa-28 août, entre Djakarta et Singa-pour, garantissant les investisse-ments sur place et la promotion du tourisme. A Batam, à cette occa-sion, la première pierre d'un parc industriel – susceptible d'employer quarante mille personnes et qui intéresse déjà vingt-huit multina-tionales – a été posée. L'accord comporte également un pro-gramme d'adduction d'eau, pour ravitailler Singapour, qui en man-que sérieusement. A ce jour, le ravitaillement en eau de la villeravitaillement en eau de la ville-Etat se fait essentiellement à partir de la Malaisie, aux termes d'un accord passé il y a près de vingt ans et qui pose des problèmes poli-

#### Projet agroalimentaire

Ces deux dernières années, le tourisme s'est rapidement déve-loppé à Batam (85 000 habitants), qui aura accueilli, en 1990, près de 500 000 visiteurs. Bulan, troisième fle relativement importante de l'ar-chipel, qui n'était pas habitée, a été entièrement louée par un consortium indonésien. Un vaste projet agroalimentaire est en cours de réalisation qui devrait permettre, par exemple, d'exporter sur Singapour dans huit ans plus d'un demi-million de cochons, soit 50 % de la consommation prévue de la ville-Etat fortement sinisée. Un projet de développement intégré de Bintan – parcs industriels et cen-tres de loisirs – existe également.

Le vaste projet que représente le « triangle de croissance» se heurte, cependant, à des difficultés, Malaisiens et Indonésiens ont hésité - et le font encore parfois - face à une aventure qui ne peut que renforces l'assise régionale de Singapour, de loin le centre de services le plus efficace de la région. En outre, les investisseurs dans l'archipel de Riau devront s'accommoder de la bureaucratie indonésienne. En Malaise, où les Chinois (le tiers de la population) sont très actifs, le pouvoir central, dominé par les Malais, se métie déjà du poids financier et économique croissant de Singapour (85 % de Chinois) dans la région. Ce qui explique notamment pourquoi le «triangle de croissance» prend forme à coups de décisions bilaterales et ne fait pas encore l'objet d'un accord entre les trois pays concernés.

Mais les atouts de ce projet sont évidents. Singapour est prêt à en financer une bonne partie, ce qui est apprécié autant à Djakarta qu'à Kuala-Lumpur. Si l'essor de Johore est déjà commencé, les consor-tiums indonésiens ont tout intérêt à développer l'archipel de Rian, ce qui ne peut se faire que dans le cadre d'une interdépendance avec la ville-Etat. Enfin, le «triangle de croissance» est le premier exemple concret de développement coor-donné au sein de l'Association des

## **COMMUNICATION**

Vers une multiplication des chaînes hertziennes

## La SEPT et Euromusique exigent des fréquences

Fortement secoué par l'attribution de la Cinq à Hachette, le paysage télévisuel s'apprête à affronter de nouveaux remous. De fortes pressions s'exercent en effet pour donner une diffusion hertzienne à la SEPT et créer une huitième chaîne pour la télévision musicale, Euromusique. Mais auparavant le Conseil supérieur de l'audiovisuel tente d'imposer à la Cinq et à M 6 un mariage de raison.

L'onde de choc provoquée par l'arrivée du groupe Hachette à la tête de la Cinq n'en finit pas de se faire sentir. Les pressions se font faire sentir. Les pressions se font chaque jour plus vives sur M 6, pour qu'elle accepte de constituer avec la chaîne de M. Jean-Luc Lagardère un «pôle» de télévisions commerciales (le Monde du 9 novembre). Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui joue sa crédibilité dans l'affaire, alterne carotte et bâton au grê des déclarations

La carotte? C'est M. Bernard Schreiner, député rocardien des Yvelines, qui se dit prêt à déposer une proposition de loi autorisant plusieurs coupures publicitaires dans les téléfilms, si le CSA le lui demande. Une condition que le Conseil se dit prêt à remplir, quand les deux chaînes auront fait la preuve de leur bonne volonté. Le cadeau serait important, puisque M 6 et la Cinq avaient respectivement chiffré, en 1988, la perte sèche occasionnée par l'instauration d'une coupure unique à 150 et 400 millions de francs par an. Le bâton? Dans un entretien au Nouvel Economiste, le président du CSA, M. Jacques Boutet, menace et s'oppose à tout rapprochement entre M 6 et TF I qui renforcerait la « position dominante» de la

M 6, apparemment, entend mais n'écoute guere puisque, à côté des témoignages officiels de bonne volonté, elle prétend conserver ses liens avec la première chaîne et continuer à échanger avec cette dernière téléfilms et séries. N'a-tde la Forêt noire», l'un de ses feuilletons à succès? Ne lui a-t-elle pas acheté les teléfilms américains ou français qui lui font cruellement défaut? De bonnes manières dont TF I et la Cinq n'ont, de leur côté, pas fait preuve depuis deux ans,

Les responsables de M 6 ont, il est vrai, un sujet d'inquiétude. Et de mécontentement, Depuis toujours, la chaîne trouve son intérêt financier dans la programmation -imposée par son cahier des charges - de vidéo-clips qui lui permettent d'occuper l'antenne et de remplir ses quotas à peu de frais. Et manises quotas a peu de Irais, et mani-feste une opposition farouche au lancement d'une concurrente musi-cale hertzienne: « Cela remettrait en cause l'équilibre économique de notre société, affirmait dès octobre 1987 le PDG de M 6, M. Jean Drucker, C'est l'ensemble de nos ablications aviil fondait en la consobligations qu'il faudrait renégo-

#### Plus grande autonomie

Or, la télévision musicale par satellite, Euromusique, se fait sou-dain pressante. Et menace de mettre la clé sous la porte si elle n'ob-tient pas avant la fin de l'année la « façade » hertzienne qu'elle estime nécessaire à sa rentabilité. Longtemps sourd, le CSA promet cette fois d'en débattre. Les « sages » doivent prochainement étudier l'ouverture éventuelle de nouvelles fréquences sur Paris, Nantes, Bordeaux et le Nord. Des fréquences qui, ajoutées à l'actuelle diffusion de la chaîne sur TMC, Télé-Toulouse et Télé-Lyon-Métro-pole, donneraient à Euromusique la desserte de douze millions d'habitants qu'elle réclame.

Des fréquences, la SEPT aussi en réclame. Depuis plus d'un an, le président de son directoire, M. Jérôme Clément, fait campagns (le Monde du 7 juillet 1989). En vain jusqu'lci. Mais les déboires du satellite IDF I qui la diffuso et les pressions de ses partenaires d'ou-tre-Rhin donnent aujourd'hui plus de force à son argumentation.

Aussi, M. Clément force l'alinre. Le 12 octobre dernier, il adresse au gouvernement une note confidentielle rappelant les déboires technologiques de TDF 1, les retards du câble, l'insuffisance de la «vitrine» accordée à sa chaine sur FR 3 et... les difficultés de réalisation de la chaîne franco-allemande. L'octroî d'un réseau hertzien, souligne-t-il, donnerait à sa société une autonomie plus grande face à ses partenaires et lui permet-trait d'établir un véritable rapport de forces avec d'autres pays. Une fin de non-recevoir alimenterait au contraire, les réticences alle-

الان التي الان التي

Marin Military

1 2 mars 1

- TEL (-11)

. 47: 12

Chief US

F1 (171)

- E .

CAST IN

appropri

11 m

open.

mandes (le Monde du 23 octobre). Devant le CSA, le président du directoire de la SEPT se fait plus précis encore la semaine dernière et réclame pour sa chaîne l'octroi en soirée du réseau accordé dans la journée à la future chaîne payante Canal J : la fréquence 35 à Paris et des émetteurs dans vingt-deux villes de province. Les deux chaînes s'estiment en effet complé-

Une réunion interministérielle devrait se tenir avant la fin de l'année pour en débattre et étudier... les possibilités de financement. La SEPT évalue en effet à 120 millions de francs par au la facture supplémentaire qu'il iui faudrait acquitter : les 154 millions de francs nécessaires pour la location du réseau et les achats de droits devraient être partiellement compenses par le développement du parrainage - de 15 à 20 millions par an - et la baisse prévisible du coût de location du canal satellite.

Longtemps hostile, le ministère de la communication se montre aujourd'hui plus ouvert. Et, tout en rappelant que les contraintes budgétaires ne sont pas levées, laisse entendre qu'un éventuel feu vert à la SEPT pourrait être subor-douné à l'entrée en vigueur de l'accord franco-allemand. Une façon, de mettre chacun des deux parte-naires su pied du mur. Une façon aussi, de partager le fardeau sup-

PIERRE-ANGEL GAY

Malgré le règlement de son contentieux avec les NMPP

## Alger hésite à reprendre la diffusion de la presse française

L'Aigérie a-t-elle définitivement fermé ses kiosques à la presse française? Disparus depuis plus de quatre mois, les Journaux français, dont le Monde malgré le règlement du contentieux qui opposait les Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) aux Messageries algériennes (le Monde du 22 septembre). Les Algériens assurent qu'il ne s'agit que d'un léger contre-temps mais, à considérer les difficultés qui empêchent le règlement de ce dossier bien ordinaire, l'affaire paraît moins simple.

ALGER

de notre correspondent

Le 15 juillet dernier, les NMPP, qui assurent à l'étranger la diffu-sion des journaux français, avaient suspendu leurs livraisons après avoir vainement exigé de l'Algérie qu'elle paye 45 millions de francs de factures en retard. L'interruption avait provoqué un certain émoi à Alger où les journaux fran-çais demeurent prisés. Venu à Paris pour négocier de nouveaux prêts financiers, M. Ghazi Hidouci, ministre algérien de l'économie, avait même traité du suiel avec M. Bérégovoy. « Tout sera règlé d'ici la fin du mois d'août » avait alors promis M. Hidouci.

La crise du Golfe et les nouvelles entrées en devises consécutives à

l'envolée des cours du pétrole sont venues soutenir cette promesse que l'Algérie, financièrement asphyxiée, était jusque-là incapable d'honorer. Courant octobre, après bien des vicissitudes, Alger a finalement fait parvenir aux NMPP une somme de 34 millions de francs avec promesse de prompt règlement pour le solde de 11 mil-

Témoignage de l'embellie régnant à nouveau entre les deux pays, une délégation des NMPP est venue à Alger les 29 et 30 octobre pour organiser la reprise des livrai-auns. Quelques jours plus tard, considérant que les achats de journaux algériens par la France com-pensaient la dette encore due par l'Algérie, les NMPP reprenaient leurs envois, avec une première livraison du Point et de L'Express.

#### Economiser des devises

Or, les Messagèries algériennes viennent de faire savoir aux NMPP qu'elles ne désiraient pas recevoir de journaux français. Les exemplaires du Point et de l'Express déjà parvenus à Alger ont été autoritairement considérés comme des invendus, qui n'ont pas été distribués. Questionnées, les Message-ries algériennes expliquent qu'elles ne veulent pas recevoir de journaux français avant... d'avoir payé la totalité de leurs dettes, soit les 11 millions que les NMPP considè-rent, elles, comme déjà réglés i

Les fournisseurs de l'Algérie qui, parfois, s'inquiètent pour leurs

créances impayées, seront sans doute spaisés de voir l'obstination que mettent les Algériens à vouloir régler une dette que personne ne leur réclame. Mais pour les journaux français, en revanche, l'af-faire est moins bonne car la perte du marché algérien représente notamment un manque à gagner en revenus publicitaires, qui sont proportionnels à la diffusion, Sans doute les obstacles mis par

Alger à l'importation de journaux visent-ils à économiser de précieuses devises. Il est cependant significatif que les blocages d'auiourd'hui interviennent dans un climat de doutes culturels et de surenchère arabo-islamique propices à des attaques contre la

Dimanche 18 novembre, l'as-semblée nationale examinait une proposition de loi visant à généraliser rapidement l'emploi de l'arabe. À cette occasion de vifs assauts ont été menés contre « la langue du colonialisme », pourtant langue usuelle de millions d'Algériens. Un parlementaire a même proposé le plus sérieusement du monde que son pays exige de la France une indemnisation en contrepartie de la diffusion du

Autant que le manque de devises, un tel contexte explique le peu d'empressement à diffuser une presse qui s'exprime dans une langue qui, en Algérie, maigré toutes les tentatives pour le faire accroire, n'est pas une langue étrangère tout à fait comme les autres,

**GEORGES MARION** 

## EN BREF

ent de la rédaction en chef du Parisien. - Deux chefs de service, Jean-Paul Bory et Bernard Groslier, ont été nommés rédacteurs en chef du quotidien le Parisien tandis que Gilbert Chaleil, journaliste à l'Equipe et à France Football (autres titres du groupe Amaury), a été nommé réd en chef technique. Deux rédacteurs en chef adjoints vont également

quotidien le Sport. Le premier sera responsable des rubriques « spectacles, culture, télévision » et le second du sport,

D BSN vend ses parts dans Havas. - BSN vient de vendre la quasi-totalité des parts (environ 1,5 %) qu'il détenait dans Havas. Les acquereurs sont Canal Plus Finances et la BNP, qui détien-dront respectivement 8 % et 4 % autour de trois pôles menés par Canal Plus, la Lyonnaise-Dumez et

□ Parution de Diario Fax, premier quotidien économique espagnol transmis sur ordinateur on par télécopie. - Le premier quotidien électronique a paru jeudi 15 novembre en Espagne. Diario Fax, quotidien économique destiné aux entre-

MAUX SICAV DIT LYONNAIS 20000 NC

effluves de fla

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT. renforcer l'équipe qui anime la prises et aux hommes d'affaires, de croissance », créant soixante rédaction, dirigée depuis le 8 octo-bre par Noël Couedel : Maurice du groupe de communication. peut être reçu directement sur mille emplois supplémentaires. Le Monde M. Antoine Riboud, PDG de BSN, ordinateur ou par télécopie. Réa-lisé par deux rédactions situées à Nations de l'Asie du Sud-Est qui regroupe également Bruneï, les Les perspectives de développe-ment de l'archipel de Riau sont reste administrateur de Havas. Cette vente s'inscrit dans la res-Achard, un ancien du Matin et de Libération actuellement produc-ARTS ET SPECTACLES Madrid et à Barcelone, le journal également encourageantes, surtout depuis la signature d'un accord, le Philippines et la Thailande. teur à France-Inter, et Gérard Ejnes, ancien rédacteur en chef au tructuration commencée depuis est envoyé à ses clients vers JEAN-CLAUDE POMONTI 1988 du «noyau dur» de Havas 3 heures du matin.

JE Sens "

RIEN.

## Les effluves de fleurs en bouteille

Pouvoir utiliser la multitude de senteurs présentes dans la nature, ou disposer de leur reproduction exacte pour composer des parfums a toujours été le rêve des parfumeurs. Une nouvelle technique permet désormais de le réaliser, ou presque. Après plus de dix années de recherche, les grands fabricants de fragrances et d'arômes, tels IFF (international Flavors and Fragrances), Firmenich ou Roure, ont commencé à mettre à la disposition de leurs « nez » une gamme chaque jour plus large de « headspaces » (effluves), comme on dit dans la profession. En clair, il s'agit de reproductions chimiques des émanations odoriférantes recueillies directement autour de fleurs ou de plantes sur pied. De tels effluves entrent dans la composition de quelques parfums lancés depuis peu, comme Red (Giorgio Inc.), Eternity (Calvin Klein), Cabotine (Gres), Trésor (Lancôme), Romeo Gigli.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, bien que synthétiques, les effluves sont plus proches de l'odeur naturelle que les produits dits naturels (huiles essentielles) sont extraits par divers procédés de fleurs et plantes cueillies. Or, le simple fait de cueillir une fleur altère son parfum, comme le mon-trent les expériences faites aux Etats-Unis par Braja D. Mookher-jee, vice-président chez IFF. « La concentration des différents-prounis volatils composant la senteur varie beaucoup; elle augmente pour certains, diminue pour d'aures, selon que la fleur est sur pied ou coupée. De plus, la fleur sur pied émet des substances qu'on ne trouve plus dans l'analyse de la fleur cou-

Le parfum de certaines fleurs comme le Jasmin, la tobéreuse, souche. Aussi chaque industriel le chèvrefeuille, viniètégalement de le li construit son propre appar des heures de la journée. Or, pour direction de la recherche de Firmela fabrication des huiles essentielles, les fleurs sont soujouses le matin. En ce trui odeurs est soffisamment simple concerne le lite. comme le jasmin, la tubéreuse, concerne le lilas, la rose, la jacinthe ou le nenuphar, par exem-ple, on observe des variations sensibles du partum en fonction de la d'huiles essentielles, qui exige le - AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

Texercice 1989-1990.

produits du marche monétaire.

a progressé de 9,85 % en moyenne. .

Wagons W LITS

Dans le cadre de la cession par le groupe WAGONS-LITS du capital de la société PIANÈTE au groupe AVIATOUR et conformément aux accords, une substitution de caution légale est intervenue auprès des autorités administratives de puelle.

La caution dont bénéficiait PLANETE auprès de la Société Générale a été remplacée, le même jour, par celle de la Ranque de l'Union maritime et financière.

**OUI AUX SICAV** 

DU CREDIT LYONNAIS

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes de

Les placements réalises ont été, conformement à la vocation de la SICAV, orientés en priorité sur l'ensemble de la gamme des

La valeur liquidative de LION 20000 s'est inscrite à F 22.231,18

En supposant le réinvestissement du dividende de F 2,295,49 dont la mise en paiement a eu lieu le 27 septembre 1989, l'évolu-

·· tion de la valeur liquidative a été de +9,39%. Sur la même période, le TMP (Taux Moyen Pondèré de l'argent au jour le jour)

Enfin, rappelors que LION 20000 a opté pour la capitalisation des intérêts à compter de l'exercice dos le 29 juin 1990 ; cette décision

a été approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du

Les Intérêts de l'exercice 1989-1990 seront donc réinvestis permettant ainsi une valorisation du capital. A fin octobre 1990, la valeur liquidative de LION 20000 s'établissait à F 22.923,51.

REJOIGNEZ CEUX QUI NOUS FONT CONFIANCE DEPUIS

♠ CREDIT LYONNAIS LE POUVOIR DE DIRE OUI

LION 20000 : un placement a court terme sans risque en capital et offrant une rémunération proche de celle

des taux du marché monétaire.

Renseignez-vous dans votre agence du CREDIT LYONNAIS.

le 29 juin 1990 contre F 22.573,63 le 30 juin 1989.

LION 20 000

couleur. De manière générale, la senteur évolue au cours de la flo-raison, en fonction des saisons, selon qu'il fait sec ou qu'il pleut, etc. Autant de nuances qui peuvent désormais être saisies sur le vif ou analysées grâce à un procédé qui paraît relativement simple.

Une partie de la plante sur pied est emprisonnée dans un bocal relié à un petit mbe - la cartouche contenant un produit absorbant (un polymère de synthèse poreux). L'air ambiant (filtré) est pompe, comme si on respirait la fleur. La cartouche est ensuite prélevée. Les produits volatils qu'elle a permis de capturer sont «désorbés» et analysés grace à un chromato-graphe et à un spectromètre de masse. On travaille là sur des substances qui pèsent de l'ordre du mi-liardième de gramme. « Tout le secret-de la performance réside touche. Aussi chaque industriel

J'AI REPRODUIT

L'ODEUR DU BILLET

pour être utilisé dans la nature aussi bien qu'en laboratoire. Et, contrairement à la fabrication

traitement de milliers de fleurs pour obtenir un gramme de subs-tance, la fabrication d'effluves peut se faire à partir de l'analyse du parfum d'une seule fleur. Aussi Firmenich a-t-elle, depuis cette année, des contrats ponctuels avec des ethnobotanistes chargés de capturer des senteurs qui semblent intéressantes et de faire parveuir au centre de recherche les pre-

cleuses petites cartouches. Mais il ne suffit pas d'analyser. Encore faut-il fabriquer les offinves. Le rôle du «nez» est alors fondamental. C'est lui qui doit sélectionner les bous constituants significatifs de l'effluve, ceux qui, parmi les centaines de produits volatils recueillis autour d'une rose, par exemple, permettront de copier la nature le plus fidèlement. Ce travail peut prendre deux ou trois mois. Voire plusieurs années : l'anelyse de fleurs sur pied révèle parfois la présence de molécules dont la synthèse chimique n'à pas encore été effectuée. Se lancer dans cette fabrication relève alors d'un choix économique. De la même manière que le patchouli ou la rose bulgare de synthèse coûterait plus cher à produire que les extraits naturels correspondants, le coût de certains effluves pent être prohibi-

Il ne faut donc pas s'attendre à ce que les effluves se substituent systématiquement aux builes essentielles on aux parfums de syn-thèse correspondants. Mais ils apportent un plus incontestable au monde de la parfumerie et des arômes. « On décourre des molécules nouvelles, des structures chi-miques auxquelles on n'avait

iomais pensé. C'est une bibliothe que d'odeurs totalement originale qui s'offre au parfameur», com-mente-t-on chez Roure. «Les essures sont très volatils. Ils don nent un effet naturel aux notes de départ, évoquent la fraicheur d'un jardin, et créent beaucoup de sil-lages autour de la personne », explique un «nez» chez IFF-France. De plus, le parfum de certaines fleurs comme le freesia, le muguet, le comme le treessa, le magner, le lilas, ne peut être extrait de manière naturelle; il n'en existait donc jusqu'à présent que de pâles approximations synthétiques.

IFF se flatte de disposer actuellement d'une centaine d'effluves; Firmenich, d'une vingtaine, Roure, d'une dizaine. O bonheur, ils arri-vent à point pour donner aux par-fums fleuris, de nouveau à la mode, une touche de naturel et de modernité. Argument dont jouent bien évidemment les producteurs de fragrances pour arracher à leurs concurrents la clientèle des grandes marques de parfums.

Mais les enjeux seront sans doute plus importants pour les produits dits de masse (savons, shampooings, déodorants pour la maison, détergents, etc.). « Depuis longtemps, le coût des extrairs naturals que nous sommes discussions de la constant de naturels, que nous sommes désor-mais pratiquement les seuls à produire, amène à ne les utiliser que pour la parfamerie de luxe. Grâce aux effluves, les produits de toilette et d'hygiène pourront senur très bon », dit-on chez Roure.

Enfin, comme la technique des effluves s'applique également aux fruits, aux épices, aux produits manufacturés, à la peau humaine, bref à tout ce qui dégage une odeur, leur utilisation peut entrainer une véritable révolution dans bien des domaines, dont l'in-dustrie agro-alimentaire. Ainsi Fir-menich a-t-elle récemment déposé un brevet : « Pour la première fois nous avons réussi à identifier 135 composants de la flaveur (odeur-sa-veur) de la truffe noire fraiche, et nous sommes parvenus à la recons-tituer». Chez IFF, on reste discret, tout en admettant que l'effluve de pêche ou de poire peut être útilisé pour parfumer aussi bien de la confiture ou des yaourts que du rouge à lèvres ou du shampooing. L'effluve de menthe pourrait bier remplacer un jour les milliers de tonnes d'huile essentielle utilisée pour parfumer le chewing gum ou

En fait, on commence tout juste à entrevoir les possibilités qu'of-frent les effluves, y compris en matière d'espionnage industriel. Il est très facile, par exemple, de voler l'odeur d'un biscuit frais qui se vend particulièrement bien. Imaginez que l'effinve obtenu par-fume les biscuits d'une marque

**MARTINE LEVENTER** 

## Le Monde

NOVEMBRE 1990

## LES LYCEES DANS L'ŒIL DU CYCLONE

Egalement au sommaire :

- **ÉVALUATION: LES FORMATIONS** D'ASSISTANTES SOCIALES
- UNIVERSITÉS : DES BIBLIOTHÈQUES
- POUR L'AN 2000
- INTERVIEW: MONIQUE VUAILLAT, LE SNES DE A à Z

## EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

## L'ASTRADUL

Association des Traducteurs Diplômés de l'Université de Londres

Vous propose une équipe de traducteurs FRANÇAIS et ANGLAIS Tél.: 47-07-77-13 - 45-55-92-94 - 45-79-41-66 B.P. 225.07 - 75327 Paris Cedex 07 Siège social : Institut britannique de Paris

## REPÈRES

### New-York et Boston sur Minitel

Les pages jaunes des ennuaires que la société américaine Nynex publie chaque année pour les villes de New-York et de Boston sont désormais accessibles sur le minitel, par le 3617 code USACCESS. Tout comme avec l'annuaire électronique français, il est donc désormais possible d'afficher sur son écran de Minitel la liste des entreprises de Manhattan, de la partie est du Massachusets, et du sud du New-Hampshire abonnées aux pages jaunes. La sélection peut se faire per nom ou par rubrique (hôtels, avocats, etc.). Un plan des villes peut aussi s'afficher à la demande, ainsi que des informations pratiques (adresses de salles de spectacles, syndicats d'initiative...). Comble de l'ironie, les usagers américains ne peuvent accéder à ce service en reison de la législation américaine. Ce service a été developpé par la société de télématique française CTL.

### Avantages et inconvénients

## de l'essence sans plomb

Rares sont les conducteurs qui connaissent réellement les avantages et inconvénients de l'essence sans plomb. Selon un sondage réalisé par la revue industrie et Techniques, pour son numéro special sur l'eutomobile, paru en octobre demier, 82 % des personnes interrogées répondaient que ce carburant réduit l'émission de gaz poliuants. Ce qui est faux, lorsque le véhicule n'est pas muni d'un pot d'échappement catalyti-

L'ouvrage sur l'essence sans plomb que viennent de publier les éditions Techno Nathan devrait patient. La technique d'enregistre-donc pampetire de combattre les ment par faser unisse s'apparente à idées reçues. Après un rappei celle des disques compacts.

technique sur le fonctionnement du moteur à explosion, il explique les problèmes posés par l'automobile sur l'environnement et décrit les caractéristiques et possibilités d'utilisation des différents types d'essence sans plomb. Ils passent également en revue les autres carburants, comme les alcools et les

► L'Essence sans plomb, par Jack Chaboud, Ed, Arco Chimie France/Techno-Nathan.

### Des réseaux

## d'ordinateurs sans fil

Il sera bientôt possible de faire communiquer des ordinateurs entre eux au sein d'un même bâtiment sans utiliser de câbles. Le constructeur américain Motorola a en effet mis au point une technologie de réseau sans fil. Appelée Win, elle transmet les informations à l'aide d'une onde porteuse de très haute fréquence (18 gigahertz). Cette longueur d'onde serait peu fréquențée et donc peu sensible aux interférences. Ce procédé pourra être utilisé par une entreprise ou des particuliers habitant un même immeuble. Il devrait être présenté début 1991.

### Cartes optiques contre cartes à puce

Peut-être pas plus « intelligentes» que les cartes à puce, les cartes optiques ont en tout cas plus de mémoire : elles permettraient de stocker trois millions de caractères, soit l'équivalent de deux mille pages de textes, ou d'enregistrer des images, des graphiques, ou même des sons. Selon le journal spécialisé 01 Informatique, une société suisse, Astral, l'utilise déjà pour des applications médicales; la carte permet en effet de mémoriser des radiographies et donc de stocker sous un faible volume le dossier médical d'un

ADMINISTRATION : 1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311 F

Le Monde

PUBLICITE

5, rae de Montiessuy, 75007 PARIS Tel.: (1)45-55-91-82 on 45-55-91-71 Télex MONDPUD 206 136 F

André Fontaine, président Françoise Huguet, directeur gen Philippe Dupuis, directeur comm Micheline Oerlemans,

## Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15

Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806 F Edité par la SARL le Monde

Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

## Capital secial : 620 000 F

Société civile « Les rédacteurs du *Monde* ». x Association Hubert-Betwe-Méry » . Le Monde-Entreprises, M. André Fontaine, gérant.

Principaux associés de la société :



mission peritaure des journaux et publication, nº 57 347 ISSN :0395-2037



TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEM ou 36-15 - Tapez LM

Renseignements sur les microfilms at index du Monde au (1) 40-65-29-33.

| 1, place Hisbert-Be |         | Y-SUR-SEINE CEDEX             | L Tel. : (1) 49-60-32-9         |
|---------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| TARIF               | FRANCE  | SUISSE-BELGIQUE<br>LUXEMBOURG | AUTRES PAYS<br>Voie normale-CEE |
| 3 mois              | 400 F   | 572 F                         | 790 F                           |
| 6 mois              | 789 F   | 1 123 F                       | 1 560 F                         |
| 1 20                | 1 400 F | 2 986 F                       | 2 960 F                         |

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre réglement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

SERVICE A DOMICILE: .. Pour tous renseignements: (1) 49-60-34-70

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur countre d'abonné.

BULLETIN D'ABONNEMENT

| Durée choisie : 3 mois 🗆                      | 6 mois □ 1 an □                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nom:                                          | Prenom .                               |
| Adresse:                                      |                                        |
|                                               | Code postal :                          |
| Localité :                                    | Pavs                                   |
| Venilles avois l'obligeance d'écrire tous les | noms propres en capitales d'imprimerie |

# me exigent des fréquenq

100 mary 100 SCHOOL S

Bar Sing To

-- 35 24

The second secon

OXAP





## Plus qu'un chargé de recrutement, un véritable consultant Rejoindre un grand groupe industriei tel que le nôtre,

c'est pour vous l'opportunité d'intégrer une équipe Ressources Humaines solidement constituée et donner une nouvelle dimension à votre savoir-faire. Vous assumerez la responsabilité du recrutement et du suivi de l'Intégration d'Ingénieurs et de cadres pour différentes divisions de notre groupe.

Véritable consultant interne, vous agirez en tant que conseil auprès des opérationnels : définition des fonctions, choix des profils, sélection des candidats... Vous étendrez également votre compétence à la gestion prévisionnelle et à la mobilité interne.

Le profil Idéal pour assurer avec succès ces missions diversifiées? Une formation supérieure, une première expérience en entreprise, des qualités de rigueur, une excellente aisance relationnelle et surtout, un intérêt prononcé pour l'univers industriel.

Votre volonté d'affirmer votre potentiel vous ouvrira de réelles perspectives d'évolution dans les différentes activités Ressources Humaines de notre Groupe. Poste basé à La Défense.

Merci d'adresser votre candidature sous réf. 9456 à Media-System, 6 Impasse des Deux Cousins, 75849 Paris Cedex 17, qui transmettra. Confidentialité assurée.

845 000 **CADRES** est le premier titre

(IPSOS 90)

d'information

des cadres:

**LECTEURS** le Monde

en partenariat avec les Instances du Tourisme d'Affaire (Congrés, Salons, Evénementiels, Stimulations), *PECOLE SUPERIEURE DE GESTION* organise la première formation de 3me Cycle

entreprise, de FEVRIER à SEPTEMBRE 1991 Financement éventuel par des Organismes Publics.

Pour recevoir brochure et dossier de candidature, envoyer C.V. + Photo à : E.S.G. - 19 rue Erard - 75012 PARIS

Importante organisation humanitaire (Association reconnue d'utilité publique) orientée vers le soutien au développement des Tiers-Mondes

### recrute RESPONSABLE DE SON SERVICE

**AMÉRIQUE LATINE** 

Sous la responsabilité du Directeur du Département Projets et Programmes, il met en œuvre les objectifs de développement définis par l'Association pour le continent latino-américain.

Il gêre et contrôle un budget de 15 MF et assure le suivi des réalisations muses en œuvre dans le continent. Il assure la gestion des ressources humaines de son service (quatre

Expérience réussie de plusieurs années de gestion d'un budget, d'encadrement d'équipe et expérience de vie associative.
 Connaissance et expérience du continent latino-américain.
 Nivean de culture générale et technique : bac + 3.

Bonne pratique de l'espagnol.
 L'expérience des problèmes de développement, la ainsi que la pratique de l'informatique sont un plus.

Intérêt de la fonction :

• Action et innovation dans un contexte international en changement.

Finalité et environnement riches.

Conditions offertes:

Ondrouns ouexes:

• Grande autonomie et importantes responsabilités.

• Rémunération en relation avec environnement associabil et selon l'expérience (référence 160 KF).

Ecrire sous n° 8127 - Le Monde Publicité 5, rue de Monttessny - 75007 Paris.

Autoroutes du Sud de la France

Autoroutes du Sud de la France, première société française d'autoroutes (3 200 personnes)

## SON RESPONSABLE DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION INTERNE

Rattaché hiérarchiquement au directeur de la communication, vous avez entre 25 et 35 ans environ. Vous bénéficiez d'une première expérience réussie en entreprise. De formation Sciences-Politiques, CELSA ou Lettres, vous possédez de solides capacités rédaction-nelles et vous maîtrisez bien les techniques de relations avec la

Le poste est disponible immédiatement. Il est basé à Paris avec de tréquents voyages en province.

Adresser C.V., lettre manuscrite, photo et prétentions à : **AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE** Direction de la Communication .

16, avenue Elisée-Reclus ~ 75007 Paris

Interne. Sous l'autorité de la Direction Commerciale, et en lien étroit avec l'équipe imaninerez et mettrez en pouvre les **BAYARD PRESSE** 

BAYARD PRESSE recherche pour sa DIVISION JEUNE

CHEF DE PRODUIT

## Urbaniste aménageur économiste

agglomération des Pays de Loire, qui sonbaite élargir son équipe pluridisciplinaire de Chefs de Projets et ses domaines de compétences.

supérieure Bac + 5, avec une expérience de 5 à 10 ans comme Chef de Projets ou en amésagement du territoire.

Plus de précisions sur le poste en tapent sur votre Minitel le 36.15 Code CAPTOR.

Merci d'adresser votre dossier complet de candidarure, qui sera traité avec la plus stricte confidentialité sons référence 1030 par Emile TOULEMONDE CAPFOR - BP 846 - 44020 NANTES CEDEX 01.

Pour faire face à son développement -**ORGANISME DE FORMATION PARISIEN** 

RECRUTE **DES FORMATEURS CONSULTANTS** 

à piein temps

Négocier, concevoir, conduire des interventione et animer des formations pour des cadres de grandes entreprises dans les domaines de la gestion comptable

Le candidist devra justifier d'une première expérience de la formation des adultes

2) DES VACATAIRES

Adresser C.V. sous nº 8146 LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monttessuy - 75007 Paris

pour la recherche de cadres

Présents sur le Marché du Recrutement par approche directe et par annonce depuis près de 10 ans, en cabinet et en entreprise, nous conjugons nos talents. Nos premières implantations ? Lyon et Avignon. C'est notre volonté d'être proches de nos clients. Elisabeth Bailly-Salins Anne Pagis 31 rue Grenette - 69002 LYON - Tél. : 78.92.91.92

Jean-Michel Bourdeau 5 avenue de Lattre de Tassigny - 84000 AVIGNON Tél. : 90.27.31.78

VOUS ETES DIPLOME(E) BAC + 4 ANS

MASTER DE MANAGEMENT DU TOURISME D'AFFAIRE

8 mois de formation à PARIS, comportant stage en

IS SOCIALES

NETABLICATION GUISS

DE PRODUIT

A STATE OF STREET Commence of the second of the second An ordinant grant for the property of the

The second of th The meaning of the last of the Printed the state of the state of THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P 

SSE mole aménageur · conomiste

the second of the second of the second The Court of States of the Court of the Cour Marie State 4 1 1 4

The their & and Investigations THE FERNMATION PARISE CONSULTANE

Etteret berett. themes were the forest to be a gustor than

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. Marie Continues and the state of the state o Ber Ber Brent with an area of a tributary with DES VACATAIRES

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

The second secon

20 ق ن دروان و مرود

The second second Constant of 4.30 km

\$ \$100 mm

AS A CAUSE OF SER CAME

PR VS. 5 A STATE OF THE STA The state of the s

Le Monde

importante organisation professionnelle du logement social recherche pour un de ses organismes de formation un :

A 40 ans environ, une formation supérieure dans le domaine de la gestion, vous connaissez le monde de l'entreprise, votre expérience est significative en formation et en management.

Vous concevrez de nouveaux produits, les réaliserez, les commercialiserez; dans votre domaine d'intervention serez Des déplacements fréquents mais de responsable de notre développement courte durée sont à prévoir.

75015 PARIS.

interne et externe. Alliant savoir-faire et ténacité, vous saurez vous imposer auprès de nos D.G., animerez et participe-rez activement à la vie de notre équipe. Autonomie, créativité, sens commercial sont vos principaux atouts, n'hésitez pas, votre evolution passe par la nôtre.

Si vous vous sentez concerné par ce poste, merci d'adresser votre dossier de candidature (C.V. + lettre manuscrite) sous réf. A 11 02 à notre Conseil Madame Catherine Balbarie **FAVEREAU CONSULTANTS** 52, rue de la Fédération

DANS LE SECTEUR DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, UN MARKETING TRES TECHNIQUE.

Important Groupe industriel François (plus de 3 000 personnes ; 1,4 Milliards de Francs de CA), nous civons acquis depuis longtemps une solide réputation tant auprès des industriels au Pétrole, de la Chimie, de l'Aéronautique que dans le secteur du BTP ou des Transports.



Vous développez et gérez une gamme d'équipements dont le marché se situe pour plus de 50% à

Au sein de notre éduipe Marketing, vous bénéficiez d'une assez large autonomie touchant aux domaines suivants :

Analyses études de marchés,
 Suite de la laction de laction de la laction de laction de la laction de la laction de laction de la laction de lacti

Suit de la mise au point fechnique des nouveaux produits,
Elaboration du plan Marketing et contrôle de son exécution dans le codre de la stratégie retenue, Assistance auprès des Forces de Ventes France et Europe. De formation, supérieure commerciale ou mécanique, vous avez une bonne connaissance pratique

de la langue anglaise. A votre sens du contact, vous joignez des quattés d'animation et le goût du travall en équipe. Ce poste est basé dans le Centre de la France. Merci d'adresser votre candidature sous réf. 9618 à EUROMESSAGES - 82 80 - 92105 BOULOGNE Cedex

: - C: 3 - Out tela salvie votre dossiel. Réponse et confidentialité vous sont assurées.

PARIS - STRASBOURG - LYON - WARSEILLE - BREST EUROWESSAGES

## RELATIONS SOCIALES ET COMMUNICATION

Citroën recherche pour son site industriel de Metz, la filiale SMAE (société mécanique automobile de l'Est) son

Responsable relations sociales et communication

Responsable des relations sociales, des relations extérieures, et de la communication dans l'entreprise, il met en place et assure le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT...). Il met en oeuvre la politique sociale du groupe Citroën. Il est garant de l'image de marque SMAE dans la région.

De formation supérieure BAC + 5, vous avez au moins 10 ans d'expérience dans la fonction "personnel" en milieu industriel. Vous maîtrisez bien le code du travail et la convention collective de la métallurgie. Vous avez déjà encadré des équipes Importantes. De larges possibilités d'évolution s'ouvrent à vous au sein du groupe.

Adressez votre dossier de candidature (lettre, photo, CV,...) sous rét. AE à Automobiles CITROEN, Recrutement IC, 62 bd Victor Hugo, 92208 Neuilly sur Seine Cedex.

NOTRE MEILLEUR ACCELERATEUR C'EST L'EMOTION



société d'édition de disques classiques indépendante, leader sur son marché, recherche son

## Assistant du directeur d'édition 180 - 200 KF Poste basé en Arles

Directement rattaché au Directeur d'édition, vous assurez, à court terme, l'ensemble des responsabilités éditoriales relatives aux textes de support de l'enregistrement de l'œuvre musicale (livrets) argumentaires à destination du commercial...). Vous recherchez les auteurs, élaborez les plannings et garantissez leur respect. Vous assurez le suivi éditorial, la supervision des traductions, la préparation des textes pour la composition et donnez le bon

Débutant ou pourvu d'une preinière expérience d'assistant d'édition, vous êtes âgé d'environ 25 ans, ancien élève de l'Ecole normale supérieure et/ou diplôme de Lettres classiques, Histoire de l'Art... Vous possédez, en plus de votre culture musicale et musicologique, un très bon niveau de culture générale et une excellente capacité rédectionnelle. Vous maîtrisez perfeitement l'anglais et possèdez de bonnes notions d'allemand. Autonomie, rigueur et diplomatie sont les conditions de votre réussite dans une petite structure très professionnelle.

D'intéressantes perspectives d'évolution de la rémunération et des responsabilités sont offertes à un candidat de valeur.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo, à notre Conseil Brigitte Ferrari, réf. BF/35-6A/LM.

Hay Managers -14, rue Frédéric-Joliot, 13763 Aix-les-Milles Cedex

## UN GROUPE SINGULIEREMENT PLURIEL!

Diversité des origines et des talents, des formations et des compétences : le Groupe CIC laisse s'exprimer avec force la personnalité de chacun dans un réseau bancaire de dimension nationale. Qualité de l'implantation et performance des services font la notoriété du groupe et la réputation de ses banques : laissez-vous séduire et entrez dans un groupe... singulièrement



#### JEUNES DIPLOMÉS BTS/DUT

Your evez 20 23 ans. un BTS ou DUT option commerciale en poche, le sens des contacts et de l'efficacié. Vous occuperez une place stratégique dans notre dispositif commercial. A l'écoure d'une clientèle diversifiée, vous êtes à meme de réagir avec vivacité et pertinence afin de trouver la meilleure solution ou l'interlocuteur le mieux adapté.

#### JEUNES DIPLOMÉS ESC ou UNIVERSITÉ

A 25 ans, une solide formation de type commerciale (Bac + 4/5), doté d'un sens certain du contact et d'un goût prononcé pour le secteur bancaire et farancier, vous étes promis à évoluer rapidement au sein d'une structure régionale performante. Responsable d'une équipe, vous gérez votre ponefeuille de clientèle.

#### DIRECTEURS D'AGENCE

Doté d'une bonne formation supérieure ou bancaire (ITB) assortie d'une expérience de Directeur-Adjoint d'une agence, vous souhaitez aujourd'hui prendre la pleine responsabilité de la gestion et de l'animation d'une équipe. Parfaitement rompu aux techniques bancaires, vous avez une bonne connaissance du tissu économique et social de notre région afin de devenir un interlocuteur de référence auprès des entreprises. des décideurs et des paniculiers.

Merci d'envoyer votre candidature en précisant le poste de votre choix à Jean-Louis Curtil - CIN - Direction du Personnel et des Relations Sociales - BP 3026 X - 76041 Rouen Cedex.



### DIRECTEUR D'AGENCE

Actuellement second d'agence, vous étes rompu aux techniques bancaires, aux méthodes de management et au développement commercial : vous souhaitez assurer de manière autonome la gestion d'un point de vente et l'animation d'une équipe. Dynamisme, rigueur d'analyse et sens du contact sont vos qualités essentielles pour réussir dans cette fonction.

DIRECTEUR-ADJOINT:

Responsable du marché des particuliers / Responsable du marché des entreprises Diplômé de l'enseignement supérieur ou de formation ITB, vous avez une expérience du marché des particuliers ou des entreprises. A 30/35 ans, vous souhaitez prendre de nouvelles responsabilités : vous

#### unimerez une équipe et prospecterez de nouveaux clients. CONSEILLER PATRIMONIAL

Agé de 30/35 ans, doté d'une formation bancaire (ITB) ou supérieure, vous avez une bonne connaissance du milieu bancaire et le sons des contacts avec une clientèle haut-de-gamme, dont vous serez le conseil éclairé en matière de gestion de patrimoine et d'investissements

## CONSEILLER BANCAIRE

A 25/30 ans, doté d'une formation bancaire (178) ou supérieure, votre parfaite maîtrise des solutions que nous élaborons font de vous l'interlocuteur d'une clientèle diversifiée dont vous saurez déceler les besoins pour lui apponer les réponses les mieux adaptées.

Mend d'envoyer voire candidature en précisant le poste de votre choix à Gérard Marivin - CIC PARIS - DPAS - 66, rue de la Victoire 75009 Paris.

## BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST

ADIOINT AU RESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION A 30/35 ans environ, vous avez une solide formation supérieure (maîtrise économie, Ecole de Commerce ou de Gestion) assorbe si possible d'une expérience bancaire ou de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique industrielle ou financière.

## RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ FINANCIÈRE

Agé de 30/35 ans, vous êtes titulaire d'un DECS ou niveau expertise comptable. Vous avez une expérience bancaire de plusieurs années. Vous serez chef de projet de rénovation de la comptabilité et futur responsable de la nouvelle structure. La connaissance du progiciel MSA serait un plus.

## CHEF DE PROJET INFORMATIQUE.

De formation MIAGE, vous étes ingénieur et avez au minimum 6 ans d'expérience. La connaissance de GCOS 8, DM4TP serait appreciée. Rôdé aux techniques bancaires, vous avez déjà participé à la mise en œuvre du progiciel de comptabilité MSA. Vous évoluerez dans un environnement DPOS 90. Réseau de 350 postes Questar 400.

Merci d'envoyer votre candidature en précisant le poste de votre choix à Gérard Sallé Banque Régionale de l'Ouest - 41003 Blois Cedex.

BANQUE SCALBERT DUPONT L'esprit de décision.

Jeune diplômé de l'enseignement supérieur (commerce, gestion, finance, etc.), vous avez une réelle motivation pour les méuers de la bonque et peut-être déjà une première experience à travers des stages

Sognicaus.

Nous vois treitions à rejoindre nos équipes commerciales et à parisciper à noire expansion : nous avons déjà gagné la confiance d'une entreprise sur deux dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. \_æ\_ ;~ (.u., Une période de découverie de la banque et d'enrichissement de vos connaissances vous permettra de vous préparer aux fonctions de :

## CHARGÉ D'AFFAIRES ENTREPRISES

Conseiller auprès de PME/PMI, vous analysez les potentiels et développez votre clientèle en menant en ceuvre votre sens commercul et votre espni de décision. Ces responsabilités à la mesure de vos ambitions vous ouvrent la voie d'une camère diversifiée : direction d'agence, analyse financière, animation

Parlons-en au cours d'un prochain entretien!

Votre candidature sera examinée par Emmanuel Mériaux - Banque Scalbert Dupons 36, rue de l'Hôpital Militaire - BP 567 - 59024 Lille Cedex.

Banque privée à siège unique, nous maervenons auprès d'une cliemèle haut de gamme en France et à l'étranger. Notre développement nous conduit à intégrer des collaborateurs confirmés agés de 30/35 ans, possédant de reclles aptitudes commerciales, de formation supérieure et ayant acquis une expérience d'environ 5 années en banque, établissement financier ou cabinet. Votre pranque de l'anglais et vos capacités rédactionnelles valorisent votre expérience.

CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIERS

FISCALISTE PATRIMONIAL

**EXPLOITANT ENTREPRISES** 

The state of the s

TECHNICO-COMMERCIAL ÉTRANGER JURISTE-FISCALISTE FINANCIER

Merci d'adresser votre candidature, leure manuscrite et CV, à Bernard Prémoli - Direction des Ressources

Humaines - BANQUE TRANSATLANTIQUE - 17, bd Haussmann 75009 Paris.



## **Consultants** en Organisation

Vous avez une forte rigueur intelle

Jeune diplômé d'une Grande Ecole d'Ingénieur (X, Centrale, Mines, Ponts...) ou de Commerce (HEC, ESCP, ESSEC, ESC Lyon) vous

rvez impérativement une première expérience de deux ans au moins au sein d'un cabinet de Conseil en Organisation.

méthodique et capable d'initiative, vous taîtes preuve d'une bonne capacité d'écoute et de rédaction.

dans un prochain avenir de conduire des projets :
- d'audit de fonctionnement et d'organisation,

Nous vous proposons de participer à des miselons, puls

de conduite d'opération de changement et de - d'amélioration des systèmes de pilotage et de

gestion au sein des entreprises, établissements publics et administrations pour qui nous intervenons en partenariat (réf.OR/90)

MENSIA CONSEIL RECRUTE

## **Conseillers** en Stratégie

Jeune diplômé d'une Grande Ecole de Commerce (HEC, ESCP, ESSEC, ESC Lyon, MBA...) ou d'Ingénieur (X. Centrale, Mines, Pont...) vous avez impérativement une emière expérience de deux ans au sein d'un cabine écialiste du Conseil en Stratégie.

Vous avez une forte rigueur intellectuelle. Doté d'un sens critique aigu vous taîtes preuve d'une grande sûreté et rapidité de diagnostic, vous ètes riche d'une solide culture économique.

Nous vous proposons de participer à des missions. d'aide à la décision en matière de choix stratégiques (aide à la formalisation de l'expertise de nos clients, identification des contraintes internes de nos clients, sélection des leviers stratégiques) réalisées en partenariat étroit avec nos clients. (réf. ST/90)

Merci d'adresser votre candidature mansucrite avec CV, prétention et photo en précisant la référence du poste choisi à l'attention de Mme Claudine LAMSERT, MENSIA CONSEIL, 9 rue du Château d'eau 75010 PARIS.



Filiale Française (950 personnes - CA 950 MF) d'une multinationale commercialisant des biens d'équipement, nous recherchons dans le cadre de notre développement et du lancement de nouveaux produits un Animateur de Formation Commerciale.

Sous l'autorité et en étroite collaboration avec le Responsable du Service Formation (8 personnes) vous aurez pour mission d'animer les programmes de formation existants destinés à nos "commerciaux". Vous participerez, bien súr, à la conception, au développement et au suivi de nouvelles actions de formation.

Diplôme de l'enseignement supérieur, une trentaine d'années, parlant anglais, vous avez déjà acquis une bonne expérience de la formation commerciale en entreprise ou en cabinet, que vous souhaitez valoriser. Rejolgnez-nous au slège social de Noisy-le-Grand (RER).

Si vous pensez avoir le profil de la personne recherchée, merci d'adresser votre candidature sous référence 479 BLM.

j.l parichon 38 rue de Lisbonne - 75008 Pans



GROUPE SAINT LOUIS

## cherche le CHEF DE

de l'un de ses établissements

Vous avez une formation supérieure en GESTION (niveau Bac + 4) et au moins 3 ans d'expérience de la fonction personnel.

Près du Directeur d'établissement, vous prendrez en charge la totalité de la fonction personnel (relations sociales, administration du personnel). Bénéficiant de l'expérience du groupe en matière de développement social, vous mettrez en place le projet d'établissement et poursuivrez les actions entreprises en matière de communication Interne et de participation du personnel, en animant une équipe

Au delà de ce poste, vous prendrez en charge l'ensemble des services administratifs de l'établissement (encadrement des services comptables et contrôle de gestion), en tant que RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET SOCIAL.

Réellement motivé par une politique de progrès et par le style de management du groupe, vous acceptez le principe de la mobilité et appréciez la vie en

Les candidatures seront traitées en toute discrétion. Nous vous remercions d'écrire (lettre manus., CV, photo) en indiquant votre rémunération sous référence 2733 LM à A&J OURLIN CONSEILS - B.P. 10 - 92162 ANTONY CEDEX.



## RESPONSABLE DU PERSONNEL

Province - Cette société européenne se since au tout premier rang dans ses domaines de spécialités liés à la parachimie. Dans le cadre de son développement, elle recherche pour un de ses établissements situé au cœur de la Champagne son responsable du personnel. Rattaché au directeur de cette unité de production (200 personnes), vous développez la gestion du personnel et prenez en charge tous les aspects de la fonction: recrutement, relations avec les partenaires sociaux et communication interne. Vous êtes, de plus, l'interlocuteur privilégié de la hiérarchie en matière de management des hommes (évolution de carrières, développement professionnel...). De formation supérieure, vous disposez d'une expérience de 3 ans de la fonction en milieu industriel et maîtrisez l'anglais. Votre créativité, vos compétences, vos qualités d'organisateur et un excellent sens relationnel seront vos meilleurs atouts. Pour ce poste, les réponses seront transmises directement à notre client ; prière d'indiquer le nom des sociétés auxquelles elles ne doivent pas être communiquées. Ecrire à P. EVEN en précisant la référence B/5015M - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex - Tel. 40.88.79.53.



Creating Business advantage

## Ingénieur bâtiment

Vous êtes diplômé d'une grande école et parlez couramment Anglais. La trentaine, vous avez une expérience de quelques années sur les chantiers ou en bureau de contrôle (bâtiment, génie civil). Peut-être aussi avez-vous passé un ou deux ans en poste à

## Changer de métier : choisir l'assurance construction

Nous vous offrons une carrière nouvelle dans notre univers passionnant du tertiaire. Notre société, réalisant un chiffre d'affaires de 9 milliards de francs, a pour vocation de prendre des engagements financiers sur les ouvrages les plus divers dans le monde entier. Nous sommes leader sur le produit. Après une formation approfondie que nous assurons, vous prendrez en toute autonomie des responsabilités de souscription. Votre activité vous amènera à voyager à l'étranger.

Merci d'adresser lettre, c.v. et photo sous réf. 1/453 M (à noter sur courrier et enveloppe) 79/83, rue Baudin - 92309 Levallois-Perret Cedex



## BERNARD JULHIET RESSOURCES HUMAINES

. Paris - Lyon - Lille - Strasbourg - Nice - Bruxelles\_

Important établissement financier émetteur sur le marché obligataire, nous nous devons d'optimiser en permanence notre financement et de minimiser nos risques. Dans ce but, nous recherchons un

## Chargé d'Etudes Financières Analyste du risque

bilan et de construire des modèles d'analyse centrés sur la couverture de ces risques. Vous travailles en étroite relation avec la "salle de marché" à laquelle vous proposez des solutions de couverture

Vous maîtrisez blen sûr la micro-informatique, vous savez de préférence élaborer vos propres développements (en DBase, langage C) et connaissez déjà les produits de trésorerie classiques et

A 28/33 ans environ, votre diplôme de l'enseignement supérieur (Bac + 4/5 à dominante financière) et votre expérience de 2 à 5 ans dans les milleux financiers vous permettent d'être très rapidement opérationnel afin de mener des analyses de plus en plus complexes, alliant la finance, l'informatique et les outils statistiques et mathématiques.

Si ce poste évolutif vous intéresse, merci d'adresser lettre manuscrite, CV et prétentions, sous réf. NO920, à notre conseil :



ECS, leader de la location d'ordinateurs

## Responsable du Personnel

Doté d'une formation supérieure (DESS Gestion du Personnel ou équivalent), ayant souplesse une expérience d'au moins 5 ans, vous assurerez tous les aspects de la fonction pour le compte d'ECS et de ses fillales (1500 personnes environ) : établissement des contrats de travail, élaboration et mise à jour de la classification des postes et des grilles de salaires, supervision de la pale et de l'administration du personnel, organisation et gestion de

tout le domaine social (CE, DP, CHSCT). Vous conseillerez la Direction Gánerale et les dirigeants des filiales pour toutes les questions liées à la gestion du personnel. Rattaché au Secrétaire Général du Groupe, vous encadrerez une équipe de 6 personnes.

Vos qualités de rigueur et d'organisation, mais aussi votre sens relationnel et votre goût du management seront les atouts de votre réussite à ce poste.

Merci d'adresser lettre manuscrite. CV et photo sous référence JPD599 à ECS - Relations Humaines - 29 Avenue Mac Mahon 75017 PARIS.

Cabinet d'Audit et de Conseil (à taille humaine - Paris), membre d'un important

# Kesponsable

Vous avez une formation supérieure type ESC, MSTCF ou équivalent et possédez una expérience de 3 à 5 ans en Cabinet. Vous animerez une petite équipe dans les missions de Conseil et de Commissariat aux Comptes.

Merci d'adresser lettre manuscrite et CV sous réf. RDM/M à CURRICULUM 6, passage Lathuile 75018 PARIS qui transmettra.

Important Groupe Français spécialisé dans la conception et la gestion de cliniques, hûtels et résidences pour personnes âgées (CA +500 MF, 700 personnes),

noas recherchans



Diplômé de l'enseignement supérieur, votre première expérience d'au moins 2 ans dans un établissement financier, vous assure aujourd'hui d'une parfaite maîtrise des techniques financières les plus évoluées. Vous avez de plus, de bonnes

Connaissances juridiques et Au sein de notre filiale Promotion immobilière, vous serez responsable de l'établissement des budgets prévisionnels des exploitations et du montage

financier des projets. Homme de contact, vous saurez négocier avec les investisseurs potentiels.

Cette mission riche et variée vous attire, alors adressez votre dossier de candidature sous référence 7020 à

MEDIAPA 50/54, rue de Silly 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX qui transmettra.

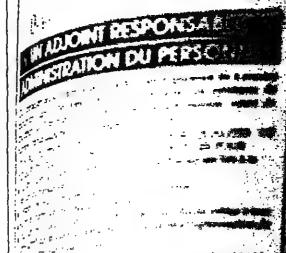



rmation Commerciale

CA SEC IN CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROP

steur de Formation Commerciale

Section of the sectio

B. Carrier A. Carrier Control of the Control of the

First in any property of the second of the s

The state of the s

Million Company of the Company of th

And the second s

DU PERSONNEL

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

The second secon

A MANAGEMENT OF THE PROPERTY O

The second of the second secon

The second secon

granitate a section of the section of the

The second control of the control of the

white the state of the state of

A Committee of the Comm

Berney J. To the Congress of

Company of the Comment of the Commen

es Financieres

「神経をはなるというとことをはなるない

a property of the same of the same of

Section .

10 miles

mid-ma flat come in a

IMPORTANT GROUPE FINANCIER - PARIS aite intégrer à sa Direction

## UN ADJOINT RESPONSABLE ADMINISTRATION DU PERSONNEL

De formation supérieure, bénéficiant d'une expérience de 4 années minimum dans cette fonction, familiarisé avec les systèmes de traltement de l'information et de la micro-informatique, ayant de

bonnes connaissances de notre législation sociale. VOUS SOUHAITEZ METTRE A PROFIT VOS QUALITES DE RIGUEUR, D'ORGANISATION ET RELATIONNELLES POUR; Flaborer, développer et améliorer des outils d'analyses liés à la

- gestion du personnel. Assurer des relations avec les organismes sociaux.
- Suivre et contrôler les frais de personnel.
- Analyser les évolutions de la législation sociale afin de veiller à leur bonne application dans la pale et ses connexes, et à l'optimisation de nos procedures administratives.

Rapidité intellectuelle, initiatives, curiosité d'esprit et dynamisme, sont essentiels pour réussir votre évolution au sein de la D.R.H.

.Ref.: PCMI - ORIBIS, 16, rue des Petits-Champs, ribis 75002 PARUS, FAX: 42.60.21.36 =

> MUTUELLE DE LA MAYENNE (180 000 KF, 60 salarile, 85 000 adhirenta) recharche

## DIRECTEUR

Sous le contrôle du Conseil et de son Président, vous aurez pour mission d'assurer la gestion de la Mutuelle et de l'Union Départementale. Vous prendrèz en charge la coordination et le suivi de la gestion et de l'administration des centres qui vous seront confies ainsi que le développement et la promotion des pro-

Vous assurerez l'animation et l'encadrement des salariés et serez l'interface du Conseil avec le personnel et les partenaires exte-

Ouvert aux évolutions structurelles, vous participerez à la conception de la stratégie de développement afin de maintenir la Mutuelle en position de leader sur son secteur.

Vous justifierez d'une formation supérieure complétée par une expérience professionnelle approfondie. A votre profil d'organisateur, de gestionnaire, vous associerez d'excellentes qualités relationnelles et créatrices pour assurer avec succès, votre mission de gestion et développement.

Rémunération motivante selon profil Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV + photo) à C VUZE - FIDAL KPMG - 81, avenue Bollèe. 72000 LE MANS.



gère pour ses 570.000 adhérents ieurs établissements et recherche pour Paris:

## D'UN CENTRE DE SANTE

En concertation avec le corps médical, vous proposerez à la Direction Générale des axes de développement, création de nouveaux services, choix des investissements et en assurerez le

de l'ensemble du centre, mettant à profit vos qualités relationnelles, votre sens du management, votre rigueus Ce poste s'adresse à un candidat de formation supérieure, SUP de CO ou GESTION, Ecole Nationale de la Santé Publique de RENNES.

Vous prendrez en charge la gestion tant humaine qu'administrative

A 35 ans environ vous avez une expérience de plusieurs années en milieu hospitalier ou médical.

Merci d'adresser CV + lettre manuscrite sous la référence 904 à

Claudine GALLET Ressources Humaines 3, rue Cornelile 75006 PARIS



ALBERTVILLE 92

La Direction de la Formation de RENAULT VEHICURES INDUSTRIELS (CA: 34 mallards, 32 500 personnes) a pour vocation d'accompagner le développement àconomique, social et technique des différentes entités du Groupe. L'un de ses domaines clès d'intervention vise à améliorer les comportements et les méthodes de management. C'est pour cette dernière mission que nous recherchons un

## Responsable formation management

A partir des besoins exprimés, vous définirez les actions de formation permettant de faire évoluer le management au sein dis Groupe.

Vous serez responsable de leur réalisation : promotion, animation, évaluation.

A 30 ans environ, vos études de Sciences Humaines et votre expérience de l'animation en entreprise industrielle ont fait de vous un jeune professionnel de la formation.

Pour ce poste basé a Lyon (avec de l'réquents déplacements), merci d'adresser votre candidature sons référence 8525 B à BERNARD [LILHIET Rhône-Alpes 18, Cours Suchet - 69002 LYON]

BERNARD JULIET



## LA VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE

(Hauts-de-Seine) 48 000 habitants

RECRUIE Pour le développement de ces activités

## DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

1 Cadre A pour assurer la DIRECTION DU SERVICE INTÉRIEUR et des AFFAIRES GÉNÉRALES.

Ovalités requises:

- Meneur d'équipe.
- Grande disponibilité.
- Grande autonomie.
- 1 Attaché territorial chargé au sein de la DIREC-TION DES RESSOURCES HUMAINES et du PERSON-NEL des questions financières : paye, primes, élaboration et snivi du budget, statistiques diverses, bilan des activités du
- 1 Rédacteur territorial pour la DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU PERSONNEL qui s'in-tégrera à la cellule de gestion des personnels statutaires.
- 1 Directeur de police municipale pour assurer l'en-cadrement et de développement du SERVICE DES GARDES URBAINS.

### DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT

- 1 Attaché territorial chargé de mission auprès du Secrétaire général adjoint qui coordonne le secteur pour assu-rer le contrôle de gestion et des procédures.
- 1 Cadre A chargé d'assurer la DIRECTION ET LE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE ACHATS-MARCHÉS. 1 Rédacteur territorial chargé de seconder le Chef du
- SERVICE ACHATS-MARCHÉS. - 1: Attaché territorial chargé de seconder le Chef du
- SERVICE FINANCIER
- 1 Rédacteur territorial pour renforcer-le SERVICE FINANCIER.

### DIRECTION GÉNÉRALE DES ACTIONS PUBLIQUES

- 1 Cadre A chargé au sein du SERVICE CULTUREL de l'organisation des fêtes populaires (fêtes de quartier, 14-Juillet, animations de Noël, etc.)
- 1 Cadre A chargé au sein du SERVICE DE LA COM-MUNICATION d'assurer les relations avec les publics et la tenue des manifestations.
- 1 Cadre A chargé de mission au sein de la DIREC-TION DE L'ÉDUCATION : Réflexions et nouveaux projets sur les activités associées à l'école (sport, informatique, culture, échange scolaire, etc.), Conseil municipal d'enfants, Projets d'actions éducatives, Formation professionnelle des
- 1 Cadre A chargé au sein de la DIRECTION DE L'ÉDUCATION de coordonner les actions envers la jeunesse : opérations vacances et été, coordination des actions éducatives avec les maisons de quartiers, séjours en centre de
- 1 Cadre A chargé de mission à l'intégration auprès du Secrétaire général adjoint qui coordonne le secteur. Il devra également au sein du SERVICE VIE ASSOCIATIVE coordonner la vie des quartiers, faire la liaison avec les associations de quartier et socioculturelles.
- 1 Cadre A chargé de mission au sein du SERVICE DES SPORTS pour le développement du sport de haut niveau et la tenue du Festival des sports.
- 1 Responsable de la Gestion et de l'entretien des INSTALLATIONS SPORTIVES.

### DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN

- 1 Ingénieur en chef pour occuper la fonction d'Adjoint au DIRECTEUR GÉNÉRAL (une solide expérience est demandée).
- 3 Techniciens territorianx statutaires 3 Surveillants de travaux statutaires.
- 1 Technicien territorial statutaire chargé d'instruire les dossiers d'autorisation de l'orbanisme.

Adresser lettre manuscrite avec CV à : Monsier le Maire-Conseiller Général, Hôtel de ville, 92110 CLICHY-LA-GARENNE

## CONSEIL DE DIRECTION

## POUR VOTRE CARRIÈRE AUSSI. EUREQUIP SAURA ANTICIPER.

EUREQUIP engage une nouvelle phase de son développement en intégrant, au cours des six prochains mois, vingt nonveaux Consultants. Les grands "chantiers" que nous conduisons dans l'Industrie, dans les Services, la Banque et

l'Assurance, dans l'Administration et les Collectivités locales débouchent aujourd'hui sur des missions intéressant des

## CONSULTANTS CONFIRMÉS

Au sein de nos équipes, vous exprimerez votre maturité professionnelle, votre sens de l'initiative et des responsabilités à des niveaux et dans des domaines conformes à vos acquis et à vos souhaits (stratégie d'entreprise, implantation de systèmes d'information, politiques sociales et humaines, organisation industrielle ou administrative, Qualité...). Vous serez soutenu par nos méthodes et par la synergie du Groupe CGI, un des premiers

européens du Conseil et de l'Ingénierie Informatique. A chaque étape de votre carrière, votre rôle dans notre organisation correspondra à votre efficacité et à votre potentiel de management.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (une absolue confidentialité vous est assurée). sous la référence M/2, à la Direction Générale



EUREQUIP



19, rue Yves du Manoir - 92420 VAUCRESSON

32 Le Monde • Mercredi 21 novembre 1990 •••

REPRODUCTION INTERDETS



Nous sommes le leader européen dans le domaine de la formation professionnelle continue avec une croissance de 30 % annuelle.

## Nous recherchons 2 professionnels de haut niveau pour : FORMER DES DECIDEURS

## INFORMATIQUE (Ref. 8126)

Méthode de conception et de conduite de projets : Merise, SDM/S, MCP, Méthode ONE...

Généraliste de l'informatique, vous avez une expérience de dialogue Informaticien - Utilisateur, de l'implantation de sytèmes informatiques et si possible de la pédagogie.

ORGANISATION (Réf. 8127)

Outils et concepts de l'organisation du travail, de l'organisation administrative et de la conduite du changement. - Praticien, vous avez acquis une solide expérience au sein d'une grande entreprise. Vous avez le goût de la

Vous prendrez en charge : la conception des actions répondant aux besolns spécifiques de nos clients, l'animation de stages, la définition et l'évolution de nos prestations de service.

Si yous souhaitez vous associer à notre réussite : merci d'adresser lettre manuscrite, CV détaillé et prétentions sous la référence choisie à M.F. ALETTI CEGOS Division Recrutement - Tour Vendôme 204, Rond Point du Pont-de-Sèvres - 92516 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex.

Bruxelles - Lisbonne Londres Madrid Milan Paris



cegos

### SOCIÉTÉ TRAFFEMENT DES EAUX INDUSTRIBLLES:

Nous sommes implantés sur toute la France, spécialisés en produits et matériels pour eau de chaudière, refroidissement, cau de process.

Vous avez une première expérience réussie. Vous surez à créer un nouveau réseau en région parisienne ; vous avez de bonnes connaissances technique et commerciale.

Nons vous offrons la possibilité sous 3 à 5 ans d'accèder à un poste de direction générale, position cadre, émohiments évolutifs.

Merci d'adresser CV, lettre manuscrite et photo SOUS PAR. 860130 & PREMIER CONTACT, 38, PUB de Villiere 92532 LEVALLOIS-PERRET Cedex qui transmettra, ou tapez 3615 code PCONTACT.



## **CABINET BOTH**

### DEPARTEMENT CONSEIL ET FORMATION

Notre société de conseil axé sur le management, l'organisation et les ressources humaines recherche pour consolider son développement et préparer l'avenir, des

## formateurs

Diplômés de l'enseignement supérieur (BAC + 4 mini), vous possédez une première expérience d'au moins 3 ans de formation à la communication.

Après une formation à notre démarche et à nos produits, les candidats se verront confier des missions précises chez nos clients.

Envoyez votre dossier de candidature complet (lettre manuscrite de motivation + CV + photo + rémunération actuelle), sous la référence LM/1168. à Harry André BOTH - 3 bis, rue des Ecoles 78400 CHATOU.



## CABINET BOTH

### DEPARTEMENT CONSEIL ET RECRUTEMENT

Notre société de conseil axé sur le management, l'organisation et les ressources humaines recherche pour consolider son développemen

## consultants

Diplômés de l'enseignement supérieur (BAC + 4 mini), vous vous investissez depuis 2 ans au moins, dans une activité de gestion et de développement des ressources humaines (évaluation, mobilité intèrne, recrutement) de votre entreprise ou au sein d'un cabinet extérieur.

conduire et réaliser des opérations de recrutement à Paris comme en Province pour le compte de nos clients.

Envoyez votre dossier de candidature complet (lettre manuscrite de motivation + CV + photo + rémunération actuelle), sous réf. LM/1169, à Harry André BOTH - 3 bis, rue des Ecoles - 78400 CHATOU.

## PREMIER OPERATEUR PRIVE FRANCAIS DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

## [7]] G.T.I.

 Notre Division Transport (18 000 pers.) gère 90 réseaux urbains et interurbains, offrant aux collectivités une gamme complète de services adaptés au site et à son envir

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES Au sein des Services Centraux de la Division, vous informez les réseaux et les conseillez en matière de législation : droit

Plus généralement, vous les seconais de la fonction Personnel : gestion prévisionnelle, DPPO, communication interne, plus de formati plement, vous les secondez dans tous les aspects

 La trentaine, de formation supérieure en Droit social ou Droit du travail, vous evez l'expérience de la fonction, en particulier dans le domaine juridique. Vous savez inte conseiller avec sensibilité et toct.

Pour cette création de poste basé à PARIS LA DEFENSE, écrivez s/réf. C/893 & CONCORDANCES - 129, rue Servient 6943 | LYON Codex 03. Tél. 78.63.65.60 - Fex 78.63.65.59



CONCORDANCES



## Conseil Régional de Haute-Normandie

selon conditions statutaires

## UN ATTACHÉ TERRITORIAL

à la Direction Administrative et Financière au Service: Finances

Responsable sous l'autorité du chef de service « finances » : - des achats ; des marchés publics ; du traitement des litiges et

## Profil:

- Très bonnes connaissances en droit public et privé. Spécialiste dans la législation, la réglementation et la rédaction des marchés publics.
- Adresser lettre de motivation + C.V. + photo à : M. le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie Service du Personnel : 25, boulevard Gambatta

B.P. 1129 - 76174 Rouen Cedex. Tél. : 35-52-56-20

## L'ALLEMAND EST VOTRE LANGUE MATERNELLE 📧 ET LE FRANÇAIS LA SECONDE OU RECIPROCHEMENT...

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

La SMA-BTP, premier assureur français de la construction, met en place un nouveau service d'informations téléphoniques destinées à des ressortissants allemands victimes d'un accident de la circulation en France. Nous vous proposons de prendre en charge cette

## ASSISTANCE TELEPHONIQUE

Anto-organica a à Paris Marches de la company de la

Vous aurez, en outre, à gérer en langue allemande les dossiers des accidentés.

Vif. courtois et dynamique, vous avez de réelles capacités d'écoute et le sens du service.

Vous maîtrisez parfaitement la langue allemande (par-

Merci de nous faire parvenir votre dossier sous réf. ATA à Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - Service Recrutement 114, avenue Emile Zola - 75739 PARIS CEDEX 15

## Responsable des Etudes

Conduire les projets de dévelop-pement du réseau urbain de Lille, métropole à la pointe des technologies modernes dans le domaine des Transports, telle sera la mission que nous confierons à un INGÉNIEUR CONFIRMÉ (Centrale, Télécom,

Nos objectifs de développement dépendent des projets menés par une équipe dont vous serez le leader. Les projets les plus importants demanderont votre implication personnelle. Vous et votre équipe serez responsables depuis les phases d'études initiales jusqu'aux réalisations, vous participerez à la formation des utilisateurs.

35 ans environ, vous avez une expérience confirmée acquise, si possible, à un poste de responsabilité d'études dans un environnement industriel.

Imagination, mobilité intellectuelle, sens relationnel doivent vous permetire de relever ce défi. Votre réussite est essentielle pour notre société. Elle vous permetira d'évoluer au sein d'un groupe, leader de l'exploitation des transports urbains en France. Merci de faire parvenir votre dossier CV, lettre manuscrite, photo et prétentions sous référence 803/777 M à notre Conseil



26, rue Henri Monnier 75009 Paris

## Savez-vous combien l'assurance recrute chaque année de cadres et de jeunes diplômés?

uelle que soit votre formation, vous nevez vous anne mer sur les nombreux débouches offerts par le monde Chaque année, les Sociétés très diversifié de l'Assurance. Chaque année, les Sociétés d'Assurance recrutent des juristes, des statisticiens, des comprables, des commerciaux, des médecins, des ingénieurs, des architectes et de nombreux diplômés d'autres filières.

i vous aimez les contacts, le dialogue, vous pouvez déve-lopper et enrichir vos connaissances actuelles en devenant un spécialiste de pointe, intégré à une équipe pluridisciplinaire de haut niveau, en évolution permanente. Des responsabilités importantes vons attendent à terme.

D écouvrez les 50 Métiers porteurs de l'Assurance: Pour un Risk Manager, un Audit, un Assureur International, un Souscripteur, un Courtier, un Agent Général, un Rédacteur Gestionnaire, quelles sont les perspectives de car-rière ? Quels sont les métiers de l'informatique dans l'Assurance? Venez vous renseigner et rencontrer les Responsables des plus grandes sociétés : GAN, CNP, Groupe Victoire, AGF, AXA, GPA, PFA, La France, Les Mutuelles du Mans, Groupama, Eagle Star-Vie, FFSA, Lloyd Continental...

## "PASSEPORT POUR L'ASSURANCE"

LE PREMIER FORUM

DES 50 MÉTIERS DE L'ASSURANCE

LE 23 NOVEMBRE 1990 DE 10 H A 21 H

LE 24 NOVEMBRE 1990 DE 10 H A 17 H

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Au Chit - Paris La Défense RER LIGNE A - ARRÊT LA DÉFENSE - PARKING CHET

**ENTRÉE GRATUITE** 



L'ARGUS

Le Monde

PRESS! I RITE OF OTHER Y

化组织外柱

REPORTER PHOTOGR 4P轉動

The transfer of the second

Transplace of 8000

Figure 1 of course "HPOME ! Diff - failth and a state of the second Allega 👡

WRS D'EMPLOI DA

S 34120

The Mark to the

43.25克拉拉·火车



Commence of the second THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The second second second second second Middle # 10. Beste we direction tenerity

を実 最大にR3(1 MENF

See time complete The never of the are

the state of the periods applicable Marie Division 2.497.3 Marie San Committee of the Committee of half same empaster. dy the 1993 for the last

Marie Co. Marie . Co. THE PERSON NAMED IN



## ETUDES ET GESTION **DU PERSONNEL**

Le Groupe ARJOMARI, premier groupe papeter français (plus de 10 milliards de CA, dont la motté à l'étranger, 17 usines, 7000 personnes) est un leader européen de papier baut de gamme et le plus important distributeur de papier en Europe.

Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous avez pour mission de suivre la gestion du personnel sous de nombreux aspects (statistiques, administratifs,

Vous proposez de développer de nouvelles méthodes, procédures, outils de gestion et de communication avec le concours des moyens informatiques. Vous réalisez des études spécifiques permettant dans de nombreux domaines, une

meilleure apprébension des ressources bumaines de l'entreprise, Vous avez au moins 25 ans et êtes diplôme de l'enseignement supérieur. Vous êtes,

par formation et/ou par une première expérience professionnelle, attiré et sensibilisé La taille du Groupe et sa volonté de développer l'ensemble de ses moyens de gestion de personnel sont de nature à motiver une personnalité de valeur et d'avenir.

Le poste est basé à Paris, au siège du Groupe. Merci d'adresser lettre de candidature, CV comples, photo et rémunération actuelle sous référence 6/453 AU. à BGOR S.A. 8, rue de Berri 75008 PARIS.

## AMENAGEMENT ET SYSTEMES DE TRANSPORTS

## **CHARGE D'ETUDES**

Un groupe privé français de tout premier plan offre un poste motivant de "Chargé

Ce poste conviendrait à un candidat Sciences Po, DESS ou équivalent, ayant environ deux ans d'expérience études dans le domaine de l'aménagement et du déplacement de personnes. Il sera à même de mener avec autonomie des études impliquant l'intégration de données qualitatives et quantitatives sur des plans démographiques, économiques, ..., et de les présenter à des Interlocuteurs de haut niveau.

La réussite dans ce poste, outre d'excellentes qualités d'analyse, de synthèse, d'ouverture d'esprit, Implique un solide dynamisme et des qualités relationnelles marquées. Larges perspectives d'évolution vers des postes opérationnels.

Poste à PARIS.

Ecrire sous réf. 47 B 2010-0M Discrétion absolve.



## PRESSE ÉCRITE QUOTIDIEN RÉGIONAL

recherche un

## REPORTER HOTOGRAPHE

n responsable de l'illustration an sein il devra:

ciper à la couverture de l'actualité ographique au niveau régional et national. ranogsi-otode eb aquipa ann r o requiert mos solide expérience de terrain assi une aptitude et du goût pour les s et la gestion des hommes

ser C.V., press book et prétentions ref. 3121 à CPA 34-38 me Camille Pellezan allois Percet out transmettra.

### COMFTÉ RÉGIONAL PROMOTION AGROALIMENTAIRE POITQU-CHARENTES RECRUTE CHARGE DE MISSION

EXPÉRIMENTÉ

Contact entreprises.
Missions àl'étranger et régions.
Sens de l'organisation et de la commun
Expérience marketing souhaitée. Poste à pourvoir de suite. Chambre Régionale d'Agriculture Poitou-Charentes BP 191 – 86005 POITIERS Cedex

INFORMATIQUE et TELECOMS Jeunes Ingénieurs Vous avez la théorie, nous offrons la pratique futurs Chefs de Projets

PIRST TELECOM Vous avez la pratique, nous vous confions une équipe Notre objectif... un produit présenté au CeBIT 91 de Hanovre. Notre produit met en œuvre des APIs (interfaces de programmation) et des protocoles de tálécommunication normalisés : Télécopie, RNIS. X 400, Couches OSI, STUTEL... dans l'environnement C, DOS,

Windows 3, Unix. Venez découvir COM/APPLI ± (1) 43 06 04 05 en appelant Fabienne BOLLON au : Dossiers de candidature au 38, rue Frémicourt 75015 PARIS

## Chez un leader mondial Développer une politique de recrutement Lui assurer un rôle clé dans les stratégies de développement



Leader mondial dans le domaine des matériaux de construction avec un CA de 35 milliards et un effectif de 33.000 personnes et de nombreuses implantations à l'étranger.

Au niveau du groupe, notre service Recrutement fait partie d'une des équipes de Direction et est étroitement associée à la gestion des corrières. Sa mission est de permettre au groupe de dispo-ser des meilleures opportunités en France et à l'étranger por :

- des actions systémotiques de communication avec les Grandes Ecoles et Universités à l'échelon mondial, et une "veille" constante permettant de disposer d'une information efficace dans tous les domaines du marché du travail international ;

des recrutements "amont": politique de staglaires, par contrats, ...; des interventions directes concernant en particulier les postes de haut niveau et les postes internationaux;

un rôle de conseil auprès des opérationnels pour assurer la qualité et la cohérence des recrutements.

Pour remplir cette mission, nous recherchons un candidat de fort potentiel, diplômé d'une grande Ecole, ayant 5 ans d'expérience réussie dans le recrutement de cadres, capable d'intervenir aussi bien en France qu'à l'étranger.

Son sens de l'anticipation, sa perspicacité, ses qualités de communication lui permettront d'être reconnu comme un interlocuteur avisé dans

Máîtrise de l'anglais indispensable(seconde langue européenne souhaitée). Larges perspectives d'évolution de carrière. — Poste à Paris.

Ecrire sous réf. 47 B 2002-0M - Discrétion absolue.

## DU JOURNALISME A LA COMMUNICATION

## RESPONSABLE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Nous sommes la fédération d'un important groupe bancaire décentralisé. Nos missions d'information et de communication sont importantes, nombreuses et variées : • en direction de nos membres

• en direction de notre environnement extérieur.

Cette fonction stratégique pour l'entreprise est rattachée à la Direction Générale.

Les missions à remplir sont de trols ordres :

• assurer la responsabilité des médias (revue à large diffusion, magazines vidéo, bulletins spécialisés...)

• développer les relations de conseil et d'assistance avec les responsables "Communication" de nos membres

• contribuer à l'information générale de nos instances de décision.

Le responsable de notre service Information et Communication dirige une petite équipe de professionnels. Il a en charge également les contacts avec l'ensemble des fournisseurs et prestataires du service. Homme de plume et de contact, il a' le goût de l'information. À 35 ans environ, c'est un professionnel de la presse, capable de mettre son talent et ses qualités d'animation au service de nos stratégies et de nos projets. Une connaissance des mécanismes de l'économie constitue un 'plus'. Ce poste d'avenir est basé à Paris.

Il entraîne des déplacements. Merci d'adresser lettre, C.V. et photo sous la référence CC/991 à notre Conseil qui vous garantit une totale confidentialité.

Ethnos'

141, avenue de Wagram - 75017 PARIS Membre de SYNTEC Recrutement

## 3 JOURS D'EMPLOI DANS « LE MONDE »

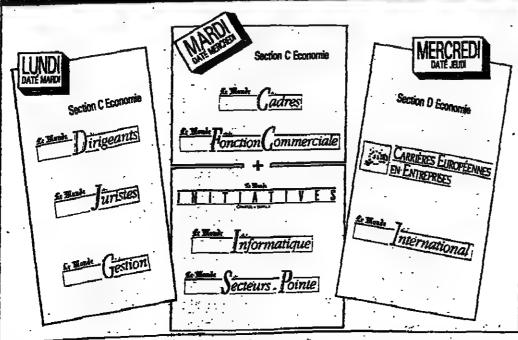

## Objectif: Excellence. De l'audit à la mise en œuvre, vous êtes le garant de notre politique qualité...

Filiale du Groupe IDV, notre positionnement sur les marchés haut de gamme nous a depuis toujours conduits à développer une politique exigeante de qualité.

Rattaché à la Direction Générale, vous traduisez la politique de l'Entreprise et les exigences Marketing Groupe en normes, méthodes et procédures qualité, applicables à tous les stades du processus d'élaboration des produits: achats, fabrication, conditionnement, stockage. Votre mission d'audits, de conseil et de coordinateur est donc essentielle pour garantir la politique définie et sa mise en œuvre, en interne comme en

externe. Ce poste fonctionnel très ouvert conviendrait à un professionnel, connaissant bien le fonctionnement de l'entreprise et possédant rigueur, analyse, sens du contact et de la persuasion. Une formation supérieure avec une base scientifique (Biologie - Chimie) est souhaitée, l'anglais impératif.

Merci d'adresser votre dossier de candidature à notre Conseil sous réf.1010.

— Hay Managers — 5 place Charles Beraudier, 69428 Lyon Cedex 03. 34 Le Monde • Mercredi 21 novembre 1990 •••

REPRODUCTION INTERDITE





Unilever

QUEST, filiale du groupe UNILEVER, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'arômes

## CHARGE (E) DE CLIENTELE (INA, ENSIA, ENSBANA...)

Sous l'autorité du Directeur de Marché "produits salés ", vous serez en charge du marketing et de la commercialisation de compositions d'arômes alimentaires ouprès d'un portefeuille de clients importants Vous serez en relation permanente avec vos dients en répondant à leurs besoins spécifiques en matière d'aromatisation. Pour cela vous travaillerez avec l'équipe d'aromaticiens du laboratoire français mais également du centre de recherche de Quest en Hollande.

Vous avez 30/35 ans et vous pouvez vous prévaloir d'une experience réussie de 3 à 5 ans dans la fonction commerciale ou technico-commerciale au sein d'une société aromatique ou d'une entreprise de fabrication d'ingrédients destinés à l'industrie alimentaire.

Vous alliez des qualités de rigueur, d'organisation et de communication et maîtrisez parfaitement la langue anglaise

Ce poste est basé à Colombes. Votre évolution se fera au sein de cette entreprise internationale ou dans le

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV et prétentions) en précisant la référence (24/90LM) à UNILEVER FRANCE SERVICES, Service Recrutement et Sélection des Cadres, 157, Bd Haussmann 75382

UNILEYER UNE DIMENSION INDUSTRIELLE A L'ECHELLE HUMAINÉ



Notre client, une société multinationale américaine ayant une importante présence en Europe recherche un professionel de la communication marketing.

Vous devez maîtriser Marketing du plus haut niveau. parfaitement l'anglais. Vous

serez basé en France et représenterez une liaison importante entre les divisions françaises et européennes de la société. La société a une structure de France. posséder un dynamisme sans faille. Si vous possédez toutes

gestion souple, ce qui signifie qu'une approche "hands on" est essentielle, une forte personnalité sera un atout

Vous devez posséder une grande expérience dans le domaine de la communication - PR, Expositions, Documentation, Publicité (une expérience avec une agence publicitaire

sera un avantage). En tant qu'expert en communication, probalement le numéro 2 d'une organisation importante, vous serez naturellement en mesure de diriger et de faire la liaison entre le personnel du service de communication marketing à tous les niveaux, d'assurer une planification méticuleuse et de fournir

un contrôle budgétaire Ce poste est

la personne qui l'occupera devra avoir un sens affirmé de la responsabilité et

les qualités et l'expérience nécessaires, téléphonez à Mike Bawden à Swindon, au numéro 0793 514992, ou bien envoyer votre candidature et les détails complets vous concernant, en anglais, à: Recherche Recruitment, Shaftesbury Centre, Percy Street, Swindon, Wiltshire,



SYSECA, société de services et d'ingénierie informatique (1760 personnes dont 80% d'ingénieurs), filiaie d'un groupe industriel international.

Notre Division Systèmes Industriels offre une gamme étendue de progiciels et services en informatique industrielle, notamment en gestion de production.

## INGENIEUR COMMERCIAL **GESTION DE PRODUCTION**

Avec le responsable de l'activité GPAO et l'apput technique et commercial de l'équipe, vous commercialisez des produits de GPAO auprès d'une clientèle de PMI ou d'unités industrielles de grands groupes. Vous développez nos partenariats dans le monde DIGITAL et le monde UNIX, et assurez la vente-conseil de solutions logicielles ou de systèmes clès en mains à fonte valeur ajoutée.

Votre formation supérieure, Ingenteur (AM, INSA) ou Sup de Co, complétée par une première expérience commerciale en gestion de production doit vous permettre d'évoluer dans une structure où nous privilégions votre dynamisme et vous offrons des perspectives de carrière.

Merci d'adresser votre candidature sous réf. 1292 à SYSECA 315, bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD Cedex.

Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.



Il aura pour mission :

 de coordonner les fonctions de communication externe, de relations Formation commerciale supérieure

35 ans minimum

Expérience dans le secteur du transport aérien ou du tourisme international. Qualités d'animation et de management,



Adresser CV et prétentions s./réf. CC 146 B à PBOFILS 5, avenue du Puits 06000 NICE

## Never ending storage solutions.

IOMEGA, le premier constructeur mondial de systèmes de stockage magnétique par disques amovibles, basés sur le principe Bernoulli, accroît ses activités en Europe du Sud et recherche:

#### SALES EXECUTIVE Basé en région parisienne et qui s'occupera de nos activités en

r Hautement motivé ★ Expérience du marché micros/minis et des réseaux de distribution Bilingue français-anglais Connaissance de l'italien ou espagnol

Capable de travailler indépendemment
 Capable de travailler indépendemment
 Pouvoir poursuivre l'implantation de la société IOMEGA en France
 Capable de gérer et de développer le revenu de ce territoire
 30-35 ans environ

\* Plan de commissions attractif; plus avantages dont une voiture de

★ Un avenir au sein d'une société de haute technologie en pleine

Si notre proposition vons intéresso, venillez adresser votre C.V. à :
IOMEGA CORPORATION 70, evenue du Général-de-Gaulle, 94022 CRÉTEIL CÉDEX

**COMMERCIAUX** Vous almez la facilité et vos pantoufles ! Ceci ne vous concerne pas.

> Vous connaissez le verre, produit noble, vous voulez vous battre, relever un défi,

**VENEZ NOUS REJOINDRE** Vous ne connaissez pas le verre.

mais vos clients l'utilisent, alors n'hésitez pas

## **VENEZ NOUS REJOINDRE**

Située au nord de Paris, notre Société, de taille moyenne, a pour activité le négoce du verre et son environnement. Vous contacterez Claudine BOURGY au : (1) 48-26-40-24

> 600 plurial





"L'agence PLIRAL démérage : A3 , ièue Carnat Y2 is 1 - ANTONY 161: 42 37 22 33

Le Monde **CHAQUE MERCREDI** 

RENDEZ-YOUS

## IIMMO BRILLI

LA SÉLECTION IMMOBILIÈRE LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS LES BELLES PROPRIÉTÉS L'AGENDA IMMOBILIER L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

DEMANDES D'EMPLOIS

COMMUNICATION D'ENTREPRISE premie at ab ib id

**AUDIOVISUILLE** EVENEMENTS

Sugar the court of the Bratter to the reason of American interest in Marieta 野東市 TEDDO (Melanoles

Style Company

the transfer of the state of

HOIS QUESTIONS

STE DES SOLUTIO



Le Monde

RENAULT

BRF

**FORMATION PROFESSIONNELLE** 

REPRODUCTION INTERBITE

Clefor

Organise FORMATION:

à l'utilisation de la

MICRO - INFORMATIQUE pour ....

CADRES TOUS PROFILS, SECRÉTAIRES et ASSISTANTES

demandeurs d'emploi

soucieux d'élargir leurs compétences Démarrage le 10 décembre

Programme et renseignements pratiques Jean-Claude PATRIER. 43-42-29-00 poste 180

MANAGERS DE RESEAUX DE

rémunérée à plein temps sur 8 mois

Conditions d'inscription : formation supérieure et/ou expérience professionnelle. Ouvert aux personnes en activité ou demandeurs d'empiol

institut de Promotion de la Franchise 2, avenue De-Lattre-de-Tassiany

68920 WINTZENHEIM - Tel. 89 27 06 91

**DEMANDES D'EMPLOIS** 

Cadre, 25 ans expérience COMMUNICATION **D'ENTREPRISE** Interne et externe AUDIOVISUELLE

organisation EVENEMENTS Recherche poste similaire.

Étudierait toutes propositions. Contact : PIERRE ANDRE BP N\* 5 — 78630 ORGEVAL

TROIS QUESTIONS A UN DIRIGEANT DYNAMIQUE

> A qualité égale, un produit conquiert de nouveaux marchés d'autres non : Pourquoi ?

A professionnalisme égal, des forces de vente fidélisent leur clientèle

d'autres non : Pourquoi ? A budget de communication égal, des équipes pétillent d'imagination

IL EXISTE DES SOLUTIONS

d'autres non : Pourquoi ?

Si vous êtes soucieux d'intégrer une réflexion à moyen terme aux exigences du quotidien et d'en parler avec un manager à dominante marketing, 20 ans d'expérience pro-fessionnelle dont 15 ans dans une Société au service des entreprises et des particulièrs, leader sur son marché:

RENCONTRONS-NOUS

N'attendons pas le moment favorable Créons-le!

Référence L.C1610

Tél.: 42-27-10-99 - Répondeur: 45-20-89-74 Fax : 42-27-59-99

Adresse: 6, rue de l'Alboni - 75016 Paris

Diplômés, anglaise, bilingue, avea expérience en édition et enseignement, ch. emploi à Pacia, c.v. et références espérience cas exceptionnels gur dentande.

Bothe postale.

Médecin 37 ans. 15 ans expérience curierreture d'unités étrangères en France curierreture d'unités en expérience ou étranger.

Médecin 37 ans. 15 ans expérience curierreture d'unités étrangères en France curierreture d'unités en experience en resurchirurgis.

CADRE DIRECTION GÉNÉRALE

Orienté gestion. Grande
publiche.

Strangères en France
ou contrats temporaires.

Extre sous réf. 8.14 1 av. 1.

Monde Publiché.

5, rue de Montassauy.
75007 Paris. medecn 37 ans, 15 ans expér. en risurochirurgis cherche smploi en France ou d'aranger. Prèt à sa viscorrestir. Tél.:

Monde Publicité, 5, rus de Montraseuv, 75007 Peris.

H. 38 ans, format. ISSEC.
Niv. DECS COMPTA.
3e cycle commerce Internat.
Angleis parié. 10 ans espirate propose. Angleis parié. 10 ans espirate propose. Propose de configuration integralments. Compts-gestion sideritisation. Exade the possibility.

Experiemments. Compts-gestion intégralments. Compts-gestion sideritisation. Exade there in missons propose. Tel.: 30-40-84-83 sp. 18 h.

Septiments. Compts-gestion.

15. 24 a. juriete spécialiste propriété, littéraire, arristique, propriété, littéraire, propriété, littéraire, arristique, propriété, littéraire, arristique, propriété, littéraire, propriété, littéraire,

JOURNALISTE
J.H., 27 ans. diplomé
écele journations, maltries
relations internationales,
isence droft, cherche poste.
43-57-25-49 après 18 h.

DIRECTEUR **DE TRÉSORERIE** 

37, quel d'Orsey 75351 Paris, A l'attention de : M. J.-P, EVAIN.

UN JOURNALISTE

photo et pritertions sous riff, 8142 au : 5, rue de Montteaury. 75007 Paris.

SOCRTE DE CONSEL. en formation et en organise tion commerciale de réseau de distribution venent en milleu bencaire

CONSULTANT ....

Vrai PRO de l'enimation du chargement, 30-45 ans env., très relationnes, 10-15 ans d'exp. en formation et en enimation d'équipe de vente, berne outure génér, dipl. indiff. Commissence réseaux banoaires appréciée.

Erev. c.w., lettre menuscrite, photo récente et présent. à : OCS CONSELS 54, ruit de Bourgogne, 75007 Paris.

Lyofe coll. carholique SUD-OUEST. 2 000 diève sous contrat international charche restaté septembre 1991

SON CHEF D'ÉTABLISSEMENT

Eortre sous réf. 8125 au : Monde Publicité

5, rue de Montseeury, 75007 Perie. COLLÈGE PRIVE MIXTE COLLABORATEUR (trice)

our animetion pédiagogi équipe professeurs. Earire nº 6055, le Monde Publichté 7, rue de Monttessuy 76007 Paris.

GRANDE BANQUE ÉTRANGÈRE recherche un AGENT DE BACK OFFICE TITRES

capable d'organiser et de développer la conservation de threa (actions et obligations) p/opte institutionnels. 24/28 ans. formation bec + 2. Expérience barosire dans la section. OST, fisculté.
Anglels indispensable (test élimination).

idrosom c. v., photo et lettr menascrip scus nii. 9584, MEDIA-SYSTEM 6, impesse des 2 Causins. 75849 Paris ocies 17, qui transmettre.

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

JEUNE INGÉNIEUR

MINISTÈRE DES

et de la télémetique Sisées au Clusi d'Orsay, et dans les postes loomtiques à l'étranger, candidat doit être artiré

**POUR MAISONS** DE QUARTIER

TECHNICIEM COMPTABLE pow CENTRE GESTION AGREE EXPÉRIENCE AGRICOLE + FISCALITE APPRECEE, C.V. à CENTRAGRI 77 - 418, av. BRIAND, 77350TE ME. ASSOCIATION

DIRECTEUR (TRICE)

**ANIMATEUR** 

D'ÉTABLISSEMENT

35 ans minimum pour promovrour, gérar et animer un domicile collectif d'accusil de personnes âgées dépardentes avec exclon de cure méclicale (50 logements) en région parisienne.

bate. 44 m², 8º ét., imm. de t., vue penoramique, tert screptionnel, studette, art. 8 500 000 F. PARIS PROMO 45-63-25-60. CECOFRANCE Service juridique 9, r. Montera, Paris-12º recherche 16º arrdt )

RÉDACTEUR/TRICE PRÈS AV. FOCH de sociéré. Formaibée, suivi de doseiere, expér. Indispensable, libre de suite. Env. C.V., présentione, superbe 232 m² + belc., belle galerie, triple récept. de 98 m², 4 chbres, abrz range

ments, 2 serv., park. 850 000 F. 45-53-25-60. 92 Hauts de Seine **BOULOGNE NORD** 

Erw. C.V., présentions.

VACANCES VOYAGES LOISINE
PRISANSIME DE TOURISME
Érdants - Jaunes
VAL DE MARINE
(50 établissements
Prance - Etrangar)
recherche
pour setural son
dévaloppement
1 CONTROLEUR
DE GESTION
Cornalesseus informadque
VAX, Tableur SSBD
Indepensable
gestion - DECS
Poseddent BTS.
Expérience appréciée
mais non impérative.
Adresser considéraire
st C.V. à VVI., 38 avenue
Henri-Barbuses, B.P. 148
84403 VTRY-SUR-SURE
CEDEX
TMI. (1) 46-90-85-17.

appartements secretaires EMBASSY SERVICE ÉTUDE NOTARIALE RECHERCHE SECRETARI même debutanta. Traitement de texte. Esprit d'initiative. BTS SOUHAITE. Tél.: 43-71-45-64.

rech. pour CLEENTS ETRANG. APPARTS à PARIS de 200 m² à 450 m², 40000 F à 50000 F in m² **EMBASSY BROKER** Emreprise de conseil en informatique recherche mech. pour INVESTISSEURS
ETRANGERS et INSTITUTIONNELS IMMEUBLES en
totalité, Paris-province,
oppomerciaux et habitations.
TEL (1) 45-62-16-40 2 SECRÉTAIRES

achats

L'une, BTS secritoriet option administration.
L'autre, Bac G?
TTX Macintonini au sein d'une petrie équipe.
Autonomie. Possibilité de temps partiel. 49-09-75-90.
DDMO: 50, rue de Sirby, 92-100 Boulogne.

Le Monde

appartements ventes non meublees demandes 5 arrdt

WATERMAN

**Paris** PANTHÉON EMBASSY SERVICE Prestige et Histoire 3/4 P., 3- ds., auc. 86 m² + beloon sur jerdin. C.B.I. ORPI 43-36-17-36

7° arrdt

8° arrdt

av. de Massine, 7500 PARIS recherche APPARTS DE GRANDE CLASSE VIDES ou MEURLÉS HOTEL PARTIC. PARIS et VILLAS PARIS-OUEST T61. (1) 45-52-78-99 er avenue, 2 p., 51 m², 4º 4c., bel mm. GERER 42-85-03-03. MASTER GROUP

DES STAGES INTERNATIONALE A VOCATION INTERNATIONALE

MUST REPORT

13 THOMSON

recherche appts vides ou mublés de standing POUR CADRES ET DERIGEANTS DE SOCIÉTÉS. 47, r. Vanesu, Paris-7-, 42-22-14-81, 42-22-24-86.

MADELEINE ST.-HONORÉ Bei Imm. 1840, gardien, een. 5 p., 117 m², refair neuf, décoré, posab, park. GERER 42-86-03-03. Région parisienne Libre au 1" janvier 1991 CHANDS-S.-MARNE (77) 5, 90 m², 3 chbres, eči, dole uis. éq., rengts, box clos, ims. RER, ta commerc., crécis.

RUE DARU 90 m² 4 P. beeu p. de taile, rdc, dble séj., 2 chbres, 2 850 000 F, poss. serv. et perk. Paris Promo 45-83-25-60. collèges, typis à proc, reprise c gar, justifiées, 5500 F/mois r 1000 F provisions charges. Tél. (1) 54-68-07-50 (rép.). SOMPTUEUX 143 m² locations

meublées demandes

Paris

RÉSIDENCE CITY

URGENT: rech. pour dirigts
étrangere d'importants
groupes anglo-estants
LIDUEIX APTS MELIBLÉS
DURÉE 1 à 2 ANS.
LOYERS GARANTIS.

TEL. (1) 45-27-12-19

individuelles

Perc Ed. de Rothechild iestructuration neuve d'ur pesti imm. de caractère TRES BEAU DUPLEX 3 chires. FRAIS RÉDUITS MAROLLES-EN-BRIE MARULLE-LR-DRIE

VAL-DE-MARNE

VIIIs 7 P. sur 900 m² terrein,
terresse 200 m², R.C.: sé,
dole cethédrale, cheminée, 2 chibres, a.d.beins, cust. écui-pée, w.-c., busnderis. 1° ét.
2 chibres, a.d.bes, dressing,
Garage 2 voitures, quartier
résident, probe comm, écoles,
tyoée, équip. sportifs, golf,
terreis, centre équestre.
Px 1 800 000 F à débettre.
Apr. 19 h : 45-98-12-78 **NEUILLY-BOIS** rife. a6j., 3 chbres, 2 bains, lumens, gde terrasse en dupler, park. 7 000 000 F. Paris Promo 45-63-25-60.

pavillons **BOIS-D'ARCY** 

Construction individualle, adjour, chem., cuis. équipée, 4 chères, bains, s. d'osu. Sous-soi 100 m², plain-pled cae usutadon. 1 700 000 FNR.

ଂ villas commerciaux et habitations.

TL (1) 45-62-16-40

au FAX: 42-83-21-54.

RECH. 2 à 4 p., Paris, préérence rive gauche, sv. ou sans travasuix, Paiement comptant ches notaire.

48-73-48-07 même soir.

AB-73-48-07 même soir.

AB-73-48-07 même soir.

Tehalkovald de Moscou, burént du concours internetionel d'argue rivernetionel d'argue rivernetionel d'argue particulières de plante comma travasuix, Paiement comptant ches notaire.

48-73-48-07 même soir.

TAL: 43-80-09-38 [H.B.].

L'IMMOBILIER

GECALSTINA

QUELLE

Le Monde TIATIVES

**CAMPUS** EUROPE!

bureaux

**GROUPE ASPAC** 

TWESSAU NATIONAL

TWESSAU NATIONAL

DE CENTRES D'AFFARES

propose: burseau équipée et selles de técnione, dominifietions, SIEGES SOCIAUX,
dégrarches, formalitée et

CRÉATION immédiance de toss
entreprises, fixe, pernamenos
siégh, secrée, TTX, imprimerie et services personnatifiée.

ETOILE 18- 47-23-61-51

GRENELE 18- 47-23-61-51

GRENELE 18- 47-23-61-51

BOULDGNE 92, 48-20-32-25

VERSAULES 76, 30-21-48-49

+ 25 centres en France.

Prix comptét, délais repides.

Depuis 1978 à votre service.

Infon Miniteri 36-16 ASPAC.

A PARTIR DE SO F HT/mois Voire ADRESSE COMMERCIALE PARIS 1- 8- 9-, 12-, 15-, 17-LOCATION DE BUREAUX INTERDOM 43-40-31-45

VOTRE SIÈGE SOCIAL

DOMICHIATIONS

SARIL - RC - RM
Constitutions de sociétés
Démerches et tous service
Permenences téléphonique
43-55-17-50

capitaux

propositions

• Le Monde • Mercredi 21 novembre 1990 35

SCHOOL STATES

bureaux

SUD AGGLOMÉRATION TOURANGELLE A VENDRE

MMEUBLE DE BUREAUX (2 200 m² développés)

Se prétent à très belle organisation sur trois riveaux. Acobe ainée. Conviendrait à siège de société, société de moyens, opbiners groupés. Reseagnements sur demende écrite seulement

EXCLUSIVITÉ CENTURY 21 AGENCE DU PARC 4, bd de Chinon 37300 JOUE-LES-TOURS T6L: 47-25-12-10 Fax: 47-53-38-34.

Locations

AGEGO, 42-94-95-28.

commerciales

L'AGENDA

Bijoux **BIJOUX BRILLANTS** Le plus formidable choix - c que des affaires exceptionnelles », écrit le guide Paris pas cher, -ca alliances, brillants, soi-taires, etc., bagues, rubis, saphirs, émeraudes, bijoux, or accenteries.

PERRONO OPÉRA Angle bid des Italians
4, Cheusele-d'Antin,
Achate tous bijour ou échange
Autre megaéin, surre gd choir
ETDILE, 37, av. Victor-Hugo.

Cours

Professeur de pisho de l'Acedémie nationale de musique de Lituenie, 1º prix du Conservatoire Tehalkovski de Moscou,

vous propose des corrérences et des visites-conférer Coiffures

Conférences

Si l'art vous intéresse l'Association PALETTE

STYLIGNES Confiures 117, rue Boucicau 92260 Fonteness 260 Fonteney-aux-Ro Tál.: 43-50-45-02

2, rue Jean-Moulin suciementment rue de Fresnes 92160 Antony Tél.: 45-56-17-03.

Vidéo A VENDRE URGENT Cause double emploi

LECTEUR VIDÉO BISC PAL 3 mais, état neuf. 2 500 F. Laisser message sur répondeur : 46-24-05-81.

The part of the pa

-

ı

\*\*\*

TIME!

Maria Maria

N . 100

-

A ....

\*

mmerciale

ion Commerciale

SE STEELS

# 1822 U.S. 19

PERIODER

The source of bone

Control Se St P

r fecherbe L 478BU

..... ಮಾರ್ವಾ

FA Leasable

Tell 43 Mt. 79,55.

A PROPERTY STATE OF THE STATE O

The second secon

- 200

Complete St.

icières

Continues of the

ONNEL

artitler avec &

Senesi vor

- "e 1 enjare

TA SEC ME ces bien; cadre de nota Produits de

## Les coûts de restructuration de Philips s'accroîssent de 66 %

Les mots commencent à manquer pour traduire la gravité de la crise que traverse la multinationale néerlandaise. Comment, en effet, qualifier un déficit prévisionnel au 31 décembre prochain de 4 milliards de florins (12 milliards de francs) alors qu'on annonçait le 2 juillet dernier une perte annuelle deux fois ... moindre (6 milliards de francs) et des coûts de restructuration en hausse de 66 %. Le président de Philips lui-même, M. Jan Timmer, avait parlé d'une somme « phénoménale ». **AMSTERDAM** 

de notre correspondant

C'est par un communiqué sibyllin que la firme d'Eindhoven a rendu publique, lundi 19 novembre, la nouvelle du doublement pur et simple du « trou » prévu il y a seulement quatre mois et demi. En fait de trou, il s'agit d'un gouffre puisque, en moins d'un an, Philips est passé d'un bénéfice record de 4,12 milliards de francs pour 1989 (le Monde du 3 mars) à un déficit trois fois supérieur à cette somme. Autre élément de comparaison : les 12 milliards de francs perdus par le géant blessé sont équivalents au montant annuel des prêts que la future Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) peut consentir à l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale!

#### Pourquoi une telle réévaluation?

Cet accroissement du déficit annuel est la conséquence directe d'une part d'une nouvelle dégradation du résultat d'exploitation prévisionnel, d'autre part d'une aug-mentation vertigineuse (+ 66 %) du budget « restructuration » qui passe à 13,5 milliards de francs. En exposant le 25 octobre dernier, le second volet de sa stratégie d'assainissement, Ma Timmer avait blen laissé entendre que les restructura-tions décidées ou en préparation pourraient excéder les 2,7 milliards de florins (8,1 milliards de francs) budgétés d'ici à la fin de l'année. Mais cette mise en garde s'avère aujourd'hui à la fois justifiée et ... timorée : le communiqué de Philips indique que le coût des restructurations va augmenter de 1,8 milliard de florins (5,4 milliards de francs).

## Un règlement à l'amiable se profile dans l'affaire Enimont

Un règlement à l'amiable se pro-file dans l'affaire Enimont, ce geant de la chimie italienne que se disputent depuis près d'un an ses deux co-actionnaires, à hauteur de 40 % chacun, les groupes public ENI et privé Montedison.

Le 19 novembre, le gouvernement italien a autorisé l'ENI à envoyer à la Montedison de M. Raul Gardini une offre de vente ou de rachat por-tant sur 40 % du capital de la joint venture chimique.

L'ENI proposerait ainsi à son par-tenaire de lui céder sa participation dans Enimont pour un prix qui n'a pas été révélé mais qui, estimet-on à Rome, devrait se situer entre 2700 et 3000 milliards de lires (entre 12 et 13,5 milliards de francs). En cas de refus de M. Gardini, l'ENI s'en-esserait à lui racheter, pout un prix gagerait à lui racheter, pour un prix équivalent, les titres Enimont détenus par son groupe.

Pour ménager les petits action-naires, l'ENI devrait lancer une offre publique d'achat ou d'échange sur les 20 % du capital disséminés dans le public. En attendant la réponse de Montedison, la Consob (la COB ita-lienne) a décidé de suspendre la cotation de tous les titres des socié-tés Ferruzi, clé de voûte de l'empire

O AXA détient environ 3 % de Suez. - Profitant de la baisse des cours du titre Suez depuis l'été, AXA, le groupe d'assurances de M. Claude Bébéar, a porté sa participation dans cette compagnie financière à un peu moins de 3 %. Chez AXA, cette opération faite par ramassages de titres en Bourse est présentée comme un « placement financier». Chez Suez, ce renforcement de la participation d'AXA est jugé comme amical. A ce niveau de participation, AXA rejoint ainsi les actionnaires importants de la firme de la rue d'Astory. Les principaux porteurs de parts sont l'UAP, environ 7 %, CERUS et Saint-Gobain avec chacun un peu plus de 5 %.

Comment expliquer une telle réévaluation, et, dans la foulée, l'accroissement du déficit annuel? La multinationale évoque - guère La mutthationale evoque – guere plus – « une enquête », au demourant pas achevée, ayant permis à la direction d'analyser « quelle partie de l'entreprise [devait] être fermée, cédée, ou faire l'objet d'une association ». Quelle partie? Combien d'emplois sont-ils concernés? Ses décisions entre telles dans le décisions entrent-elles dans le cadre du passage au crible, annoncé en octobre, ou consti-tuent-elles le trojsième étage de la

fusée Timmer?

Ces questions, non seulement, restent pour l'instant sans réponse, mais en appellent même d'autres : l'augmentation explosive de l'enve loppe des restructurations (+ 66 %) ne signifierait-elle pas que M. Jan Timmer a découvert une situation plus dégradée encore qu'il ne le pensait? La fortule du communiqué selon laquelle « le problème de restructuration sera accéléré ». signifie-t-elle son application plus rapide ou son intensification?

Selon un porte-parole de Philips, cette somme supplémentaire correspond au nettoyage du porte-feuille de ses activités auquel la multinationale va procéder : l'analyse autocritique des structures et des résultats de l'enteprise a permis à la direction de discerne quelles activités devaient s'être ferquelles activités devaient « être fer-mées, cédées ou exploitées en joint venture ». Philips se refuse à dresser une liste exhaustive des sec-teurs concernés et à indiquer le nombre d'emplois menacés, se contentant de préciser que l'appli-cation de cette nouvelle restructuration « sera progressive ».

Nouvelle et ... « dernière » A Eindhoven on assure que le tri parmi les activités non rentables constitue bel et bien le dernier étage de la fusée Timmer, après la réorganisation des secteurs comporéorganisation des secteurs compo-sants et systèmes informatiques (2 juillet) et la campagne pour le rétablissement de la rentabilité (25 octobre). Pressé par l'ampleur des difficultés du groupe, M. Tim-mer a donc voulu agir vite et a pré-féré concentrer la douleur sur un seul exercice pour mieux rebondir l'an prochain, au moment où Phil'an prochain, au moment où Phi-lips célébrera son centenaire. Lecommunique laisse même pré-voir « une amélioration sensible des résultats à partir du second semestre 1991 ». « Le solde de l'exercice à venir pourrait être bénéficiaire » nous a précisé un porte-parole de la firme avant de lâcher, avec un soulagement perceptible : « Demain nous verrons le soleil » .

CHRISTIAN CHARTIER

## REPÈRES

## **ACTIVITÉ** Les chefs d'entreprise sont très pessimistes

Interrogés par l'INSEE début novembre, les industriels, tout en assurant que la production a continué de croître au cours des der-niers mois, n'en prévoient pas moins un relentissement de l'acti-vité au début de l'an prochain. Ce jugament fait craindre une vérita-ble stagnation de la production industrielle au cours des prochains mois.

Le pessimisme exprimé se fonde d'une part sur le feit que les sto-cks de produits finis sont «désormais jugés supérieurs au niveau normals; d'autre part sur des carnets de commandes qui se dégarnissent, notamment ceux en provenance de l'étranger. Elément rassurant : les perspectives de hausses de prix restent modérées.

L'indice de la production industrielle a baissé en septembre du fait surtout des industries agroalimentaires, de l'automobile et de l'équipement ménager. Calculé sur la base 100 en 1985, l'indice est revenu de 114,9 à 113,6, soit une baisse de 1,1 %. Par rapport à septembre 1989, la progression est tout de même de 2,4 %.

## Baisse de 1 %

a produce a final and the same of the same

## en Grande-Bretagne

La mauvaise santé de l'économie britannique a été confirmée lundi 19 novembre avec l'annonce d'une baisse de 1 % du produit intérieur brut au troisième trimestre, qui ramène la progression du PIB à 0,5 % sur un an. Au deuxième trimestre, le PIB avait progressé de 0,3 % (chiffre

## NEW-YORK, 19 novembre 1

ie cas. En erret, wan street uit-miné le séarce sur une note fable après avoir initialement progressé de 20 points selon l'indice Dow Jones. Ce deminer a cédé 15,09 points à 2565,34 points, soit un repli de 0,58 %.

note soutanue dans l'espoir d'un nouvel essouplissement de la politique de crédit de la Fed. Vandreid dernier, l'institut eméricain d'émission avait abaissé d'un quart de point le taux interbancaire au jour le jour fed Funda). Une nouvelle baisse des prix pétroliers sous la barre des 29 dollars le beril, pour la première fois depuis de 22 octobre, n'a fait que renforcer ce sentiment.

En fin de matinée, l'annonce per l'Irak de l'envoi de 250 000 soldets supplémentaires au Koweff a refroid i optimisme des mêjeux boursiers. Les prix du pétrole sont repartis à la hausse, antrainant dans leur sillage le taux moyen des bons du Trésor à trante ans à 8,51 % contre 8,45 % à l'ativerture.

| VALEURS              | Cours du<br>18 novembre | Comes do<br>19 novembre |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alcon                | 32                      | 100                     |
| Social               | 46 1/2                  | 47 144                  |
| Chase Montantus Bank | 11 1/8                  | 10 7/8                  |
| . De Port de Namours | 36 1/2                  | 363/4                   |
| Fastman Kodak        | 42<br>50 1/2            | 43 1/8<br>50 5/8        |
| Ford                 | 27 7/8                  | 27 3/4                  |
| General Becoic       | 55 3/5                  | 55 3/8                  |
| General Motors       | 38 1/2                  | 39 3/4                  |
| Goodpar              | 16 3/4                  | 15 7/8                  |
|                      | 113 3/4<br>48 5/8       | 114 7/8                 |
| Motel Cit            | 57 7/8                  | 57 3/4                  |
| Pizer                | 77 7/8                  | 77.1/2                  |
| Schlumberger         | 54 1/4                  | 53 1/4                  |
| Tego                 | 58 5/4                  | 57 1/8                  |
| UAL Corp. es-Allegis | 99 3/4<br>15 7/8        | 100 1/B                 |
| LEX                  | 32 3/8                  | 321/8                   |
| Wastingbosse         | 26 7/8                  | 27 3/8                  |
| Name Cody            | 34                      | 34 1/4                  |

### LONDRES, 19 novembre . 1

## Nette hausse

Les cours des valeurs ont terminé en forte hausse lundi au Stock Exchange, l'indice Footsle des cent grandes valeurs s'est apprécié de 27,9 points, à 2 095,9, soit un gain de 1,3 % par rapport à vendredi, dans un

La stabilité de la livre et la metion d'un relemisseme de l'économie britannique, après l'annonce d'une balsse de 1 % du produit intérieur britt au troisième trimestre, ont soutenu la ten-dance en laissant espérer une réduction prochaine des taux d'in-térêt. Le repli des cours du

on Elf Aquitaine divise par deux son titre. — Elf Aquitaine a décidé de diviser par deux le nominal de son action à partir du 23 novembre, alin de permettre aux épargants d'acquérir plus facilement le titre. Une personne qui possédait dix actions Elf Aquitaine avant cette division en détiendra désormais vingt pour une même valeur globale de portefeuille, dès le 23 novembre. Le prix de chaque nouvelle action devrait être lui aussi divisé par deux.

Barlow Rand: baisse de 15 %

l'année à 170 cents (2,4 francs).

Le chiffre d'affaires du groupe n'a progressé que de 10 % à 29,1 milliards de rands (38 milliards de francs) pendant la même période, victime des mauvaises conditions commerciales du premier semestre. La combinaison d'une faible demande, d'une concurrence intense et de hauts taux d'intérêt a eu un effet néfaste sur la rentabilité, le bénéfice d'exploitation chutant de 16 % à 1 889 millions de rands (3,7 milliards de francs).

## PARIS, 20 novembre 1

a rousiame séanos conséculve de hausse, meir néanmoins plus modérée que les précédentes, mardi, à la Bourse de Paris. Le progression moyenne des valeurs françaises s'appréciair de 0,77 % das les premiers échanges. En fin de matinée, les gaires de l'indice CAC 40 s'eminaissient et n'affichement au matinée. séance con

## TOKYO, 20 novembre Accès de faiblesse

Préoccupée par la situation au Moyen-Orient, la Bourse de Tokyo a baissé mardi dans un marché très calme, le volume des affaires portant sur 210 millions d'actions, soit le plus bas niveau depuis le 20 août, contre 300 millions te mille.

L'indice Nikkei e cédé 312,68 points, soit 1,33 %, à 23205,48 yens.

après l'annonce de concentra-tions de troupes de part et d'autre de la frontière du Kowatt a donc semé le trouble sur le marché nip-pon, qui par ailleurs se montre très circonspect evant le publica-tion de différents résultats de

| VALRIRS            | Cours do | Causs da<br>20 acri. |
|--------------------|----------|----------------------|
| lai                | , 596    | 540<br>1 080         |
| and)               | 1 280    | 1 270                |
| uj Back            | 2 070    | 2 050                |
| Autophite Bucarc . | 1 610    | 1 800                |
| frutishi Henry     | 653      | (53                  |
| Congra Motors      | 1790     | 1770                 |

## FAITS ET RÉSULTATS

Gautier France entre un second

Barlow Rand: baisse de 15 % du bénéfice. — La firme vedette sud-africaine Barlow Rand, qui détient des intérêts dans les secteurs de l'acter, du charbon, du textile, de la chimie, de l'alimentation de l'acter de l'acter de l'alimentation de la conduite characterité. textile, de la chimie, de l'alimenta-tion et des produits pharmaceuti-ques, a enregistré une chute de 15 % de son bénéfice par action à 463,7 cents (9,3 francs) pour rexercice terminé le 30 septembre 1990. En dépit de cette basse, un dividende final de 119 cents par action a été versé aux actionnaires, maintenant le dividende total pour l'année à 170 cents (2,4 francs).

itards de l'ames).

Di Espague: OPA du groupe de BTP Dragados sur la firme d'ingénièrie CAE. — Le groupe espagnol de bâtiment et travaux Publics Dragados y Construcciones a lancé une OPA amicale sur la totalité du capital de la société d'ingénierie Control y Aplicaciones (CAE) dont il détient déjà 24,8 % des parts. Le

Mardi 20 novembre

Jean-Pierre Druon, responsable gestion de la maîtrise chez Citroën.

Le Monde-Initiatives » du
21 novembre publie un dos-sier sur les agents de mairies.

groupe néerlandais Reucarl Inves-tment, qui possède 27,2 % du capi-tal de CAE, ne participera pas à cette OPA, ce qui restreint à 48 % la part de capital sur laquelle por-tera l'opération. En conséquence, le coût de l'OPA pour Dragados, contrôlé par le groupe bancaire espagnol Banco Central, devrait s'élever à environ 2,245 milliants de pesctas (environ 120 millians de francs).

murché. - Gautier France, spécia-liste de la fabrication de meubles marché. — Gautier France, specialiste de la fabrication de meubles
contemporains fera son entrée à la
Bourse de Paris le 27 novembré
prochain. 200 000 actions représentant 10 % du capital de la
société seront proposées sur le
second marché au prix d'offre
minimum de 180 francs. A ce
niveau, il représente 8,3 fois le
bénéfice net coasoliéé de 1990
estimé à 21,7 francs par action. A
l'issue de l'introduction en Bosirse,
80 % du capital restecont détenus
par le groupe Seribo qui en possédait jusqu'à présent 90 %.
M. Marc Chière, le président de
Gautier France, a précisé qu'a il
s'agit suriout » par cette opération
de a mieux faire connaître le
groupe». Le chiffre d'alfaires
consolidé pour 1990 devrait être
de 524 millions de francs et le
bénéfice net de 43 millions de
francs. La firme emploie 600 personnes.

sonnes.

D Pierre Tullio nommé directeur chez ICI-Pharma France. — Pierre Tullio vient d'être nommé directeur commercial d'ICI-Pharma France (I, I milliard de francs de chiffre d'affaires), une des filiales du géant mondial de la chimie, le groupe britannique ICI. Diplômé de sciences économiques, Pierre Tullio a successivement travaillé chez Glazo (G-B), Bayer (RFA), Fournier (Fr.) pais Squibb (E.U.) avant d'entrer chez ICI-Pharma France.

Mercredi 21 novembre

Le Monde-RTL

ENTREPRISES

à 22h15 sur RTL

| Se                     | Second marché  |          |                       |                |                  |  |  |
|------------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|------------------|--|--|
| VALEURS                | Cours<br>préc. | Demier   | VALEURS               | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours |  |  |
| Amusic Associas        | 290            | 389      | TU                    | 335            | 330              |  |  |
| ACTION ASSOCIATION     | 105            |          | kianore               | 131 50         | 127              |  |  |
| Asystei.               | 153            | 155      | IMS                   | 924            | 900              |  |  |
| 81CM                   | 840            | 840 .    | 102                   | 335            | 205 90 . a       |  |  |
| Boiron (Lyf            | 420            | 425      | IPRM.                 | 123 30         | 126              |  |  |
| Bolson Lycol           | 200            | -        | Loca investis         | 290            | 292 :            |  |  |
| Cibies de Lyon         | 3099           | 3000     | Locarric              | 78 90          | .79              |  |  |
| CAL-B-R-CCU_           | 912            | 900      | Messa Como            | 109 80         | 115              |  |  |
| Calberson              | 288            | 280      | Moleix                | 100            | 100              |  |  |
| Cardi                  | 435            | 440      | - Offwetti Logaber:   | 590            | - 599 ·          |  |  |
| CEGEP                  | 175            | 175      | Presboirg             | 90             | 90 -             |  |  |
| CFP1: ··               | - 278          | 273      | Publiffiprechi        | 267            | **** .           |  |  |
| Cinema d'Origny        | 360            | 370 BO   | Resi                  | 850            | 860 '            |  |  |
| CHIM                   | 798            | 792      | Rhone-Alp.Eur (Ly.)   | 309            | 309 .            |  |  |
| Codetour               | 284            | 285      | St.H. Matignon        | 194            | 194 .            |  |  |
| Солите                 | 282            | 284 50   | Scient lovest (Ly)    | 82 40          | B2 90 ·          |  |  |
| Conforage              | 888            | 898      | Serbo                 | 439            | 432              |  |  |
| Creats                 | 290            | ,::. · . | S.M.T. Goupil         | 178            | 175              |  |  |
| Daphin                 | 395            | 400 ·    | Sopri                 | 171 50         | 2002             |  |  |
| Deliver                | 685            | 596      | Supia                 | 89             | 92 20 ° 0        |  |  |
| Demochy Worms Cle.     | 540            | 540 ·    | Thermador H. J.yl     | 240            | ****             |  |  |
| Description of Graling | 250            | . 240 o  | Unilog                | 175            | 175              |  |  |
| Deversey               | 815            | 820      | Union Fin. de Fr      | 336 20         | 340 .            |  |  |
| Davide                 | 406            | 400      | Visit Co              | 100            | 93 10 . s        |  |  |
| Dollace                | 166            | 188 50   | Y. St. Laurent Groups | 856            | 848 :            |  |  |
| Editions Belliond      | 215            | 215      |                       |                |                  |  |  |
| Europ. Propulsion      | 382            | 395 -    |                       |                |                  |  |  |
| Fracor                 | 125            | 126      |                       |                |                  |  |  |
| Frankopans             | 164 60         | 161 50   | LA BOURSE             | SUR M          | UNITEL           |  |  |
| GF (group/orlf)        | 350 50         | 351 20   |                       |                |                  |  |  |
| Grand Livre            |                | 414      | I A .                 | TA             | PEZ              |  |  |
| Gravograph             | 180 50         | 178      | I TALL                |                |                  |  |  |
| Galani                 | 850            |          | I VV-L                | w u i          | IONDE            |  |  |

## Marché des options négociables le 19 nov. 1990

Nombre de contrats : 25 217

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE.                                                                                                                   | OPTIONS                                                 | D'ACHAT                               | OPTIONS I                             | DE VENTE               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRIX                                                                                                                    | Déc.<br>decnier                                         | Mars<br>demier                        | Déc.<br>demier                        | Mars<br>demier         |
| Betrygnes CGE Elf-Aquitaine Euro Disneyland SC Haves Lafarge Coppée Michelle Midi Perilas Perilas Perilas Perilas Perilas Perilas Sathi-Gebain Source Perrier Sociées générale Sathi-Financière Sathi-Financière Lafarge Coppée Midi Perilas Perilas Poster Financière Sociées générale Sathi-Financière | 440<br>529<br>680<br>36<br>90<br>525<br>360<br>60<br>920<br>480<br>960<br>488<br>240<br>360<br>1000<br>400<br>300<br>90 | 4 46.59 8 1.95 25 11 7.90 29 36.50 60 43 14 25 18 19 13 | 65.75<br>24<br>4<br>20<br>11.50<br>64 | 57 3.18 2.89 16 21 - 25 10,59 8 - 5 1 | 3,50<br>10,50<br>15,50 |

Notionnel 10 %. - Cotati Nombre de contrats : 59 157

| COURS           | ÉCHÉANCES      |             |         |             |  |  |
|-----------------|----------------|-------------|---------|-------------|--|--|
| COOL            | Décembre 90    | Ma          | rs 91   | . Jaie 91   |  |  |
| DenierPrécédent | 98,82<br>98,46 | 9           | L/80    | 98,64<br>98 |  |  |
| •               | Options :      | sur notionn | el ·    |             |  |  |
| RIX D'EXERCICE  | OPTIONS D      | YACHAT      | OPTIONS | DE VENTE    |  |  |
|                 | Déc. 90        | Mars 91     | Déc. 90 | Mars 91     |  |  |
| 99              | 0.36           | 1.23        | 0.60    | 0.95        |  |  |

## **INDICES**

## CHANGES

## Dollar : 4,9785 F 1

La devise américaine s'est raf-fermie mardi 20 novembre, après l'annonce d'« achats commer-cianx» de dollars par la Réserve fédérale et la mobilisation de nouveaux soldats en Irak. A Paris, le dollar s'échangeait en fin de matinée à 4,9785 francs, 1,4760 DM et 128,50 yens.

FRANCFORT 19 nov. 20 nov. Dollar (en DM) ... 1,4680 L4768 TOKYO 19 nov. 20 nov. Dollar (en yens)..... 128,95 128,93

MARCHÉ MONÉTAIRE Paris (20 novembre) ... 9 5/16-9 7/16 % New-York (19 strember) \_\_\_ 7 1/2-7 9/16 %

### BOURSES PARIS (INSEE, base 100 : 29-12-89)

16 nov. 19 nov. Valeurs étrangères . 77. (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 422 426.71 (SBF, base 1000 : 31-12-87)

Indice CAC 40 1 612,10 1 633,65

NEW-YORK (Indice Dow Jones) 16 nov. 19 nov. Industriciles ....... 2 550,25 2 565,35 LONDRES (Indice e Financial Times ») | 16 nov. | 19 nov. | 16 nov. | 19 nov. | 16 nov. | 17 nov. | 18 nov. | 18 nov. | 19 nov. | 10 nov. | 19 nov. | 10 n

## 19 nov. 20 nov. Nikkei Dow Jones . 23 518,16 23 205,48 Indice général ...... 1 748,66 1 719,79 LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

TOKYO

|                                | COURS DU JOUR                                             |                                                           | UNI                                             | USI MONS DEUT |                        | C MICHS                                         | SIX MOIS |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|                                | + ben                                                     | + heat                                                    | Rep.+                                           | ou disp       | Rep.+                  | ou disp                                         | Rep.+    | on dip.                                       |
| S E-U<br>S can,<br>Yen (100)   | 4,9850<br>4,2872<br>3,8756                                | 4,9900<br>4,2943<br>3,8802                                | + 83<br>- 98<br>+ 52                            |               | + 142<br>190<br>-+ 89  | + 162<br>- 144<br>+ 117                         |          | + 575<br>- 276<br>+ 356                       |
| Florin FB (100) FS L (1 900) F | 3,3822<br>2,9982<br>16,3798<br>4,0016<br>4,4899<br>9,8424 | 3,3865<br>3,0024<br>16,4037<br>4,0080<br>4,4975<br>9,8553 | + 38<br>+ 32<br>+ 122<br>+ 47<br>- 107<br>- 346 | + 45          | + 170<br>+ 66<br>- 202 | + 75<br>+ 70<br>+ 343<br>+ 95<br>- 161<br>- 581 |          | + 21<br>+ 20<br>+ 86<br>+ 34<br>- 27<br>- 119 |

## **TAUX DES EUROMONNAIES**

| \$ E-U | 7 34<br>7 15/16<br>8 14<br>8 14<br>8 15<br>12 34<br>13 15/16 | 8 /<br>8 3/16<br>8 1/4<br>8 3/8<br>8 1/2<br>8 3/8<br>13 3/4<br>14 3/16 | 7 13/16<br>8 1/8<br>2 3/16<br>8 3/8<br>8 3/4<br>8 1/4<br>12 5/8 | 7 15/16<br>2 1/4<br>2 5/16<br>2 1/2<br>3 3/8<br>13 1/8<br>14 1/8 | 8 5/16<br>8 3/4<br>8 11/16<br>8 15/16<br>8 9/16<br>12 1/2<br>13 7/8 | 8 18<br>8 7/16<br>8 7/8<br>8 13/16<br>9 3/16<br>8 11/16 | 7 7/8<br>8 5/16<br>9 15/16<br>9 3/8<br>8 U 2<br>11 7/8 | 8/<br>8 7/16<br>9 1/8<br>9 1/16<br>9 5/8<br>2 5/8<br>12 3/8 |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| frag.  | 9 3/1                                                        | 9 5/8                                                                  | 9 528                                                           | 9 34                                                             | 9 34                                                                | 9 7/8                                                   | 13 /                                                   | 13 1/8                                                      |

500 5

Alaa.

a. Lam.



• Le Monde ● Mercredi 21 novembre 1990 37

## MARCHÉS FINANCIERS

PARIS

and marché

| COMPTANT MINES OF ST. 12 ST. 1 | COMPTANT MARKET SIGNATURE STORY OF THE PARTY |   | <b>BOURSE DU 20 NOVEMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Cours relevés à 13 h 47                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| COMPTANT MARKET BY STATE OF THE PROPERTY OF TH | COMPTANT MADE NO. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 | Compton Section VALERIOS Cours princial Cours princial Cours Cours 5 cours F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | èglement mensuel                       | Companies VALEURS COMES Precior Decries % cours +- |
| Vol.   Color   | MALSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Color                                  | 200   Ease Read.   21 20   21 05   21 05   0 7     |
| Vol.   Color   | MALSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OLO AV                                 |                                                    |
| Obligations    The color   Col | Congestions    Congestions   Congestions   Congestion   C |   | % % du Cours Dernier Cours Dernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cours Dernier Emission Rachet Emission | on Rachat Emission Rachat                          |
| Column   C   | Section   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AAA                                    | 33 31 03 Pacement J                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Sept. Dec.   198   4.8   5.8   5.1   5.0   6.00   7.4   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7.8   7. | Acto ib Ric                            | 10                                                 |



Après l'échec de la motion de censure à l'Assemblée nationale

## Un nouveau 49-3 pour le budget

des résultats du vote sur la motion de censure, M. Michel Rocard a de nouveau engagé la responsabilité de son gouvernement, mardi 20 novembre, à l'Assemblée nationale, sur le projet de loi de finances pour 1991, Selon la procédure prévue par l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, celui-ci sera considéré comme adopté dès mercredi, puisque l'opposition n'a pas fait part de son intention de déposer une nouvelle motion de

Lors de la fin de la discussion budgétaire, le ministre délégué au budget, M. Michel Charasse, a présenté les principales modifications apportées au projet de budget initial. Dans le cadre du plan lycées, adopté par le gouvernement après

L'ESSENTIEL

SECTION A

« La dissussion et le blocus », pa Gilles Martinet ; « Pas de politi

que sans argent », par Roger Quilliot ; « Monarchie absolue »,

La crise du Golfe .

britannique

Les élections à la tête

du Parti conservateur

L'heure de vérité pour Mr. That-

de censure ...... 10 à 12

SECTION B

La chambre d'accusation se

La Conseil de discipline propose la révocation de M. Jean-Marc

La fondation Stuyvesant

Art contemporain an usine.... 16

au Théâtre de la Tempête

Claudel monté avec la rudesse

« Le geste et la parole », par Be

SCIENCES • MÉDECINE

· L'homme moléculaire

L'éthique court après la géné-tique e Calculs à la casse e Le cerne blanc de Saturne e Un

désert à l'âge vert........... 19 à 21

SECTION C

Développement régional

Singapour s'associe à ses voi

Les télévisions musicale et cultu

relle réclament des fréquen-

Les secrets de la chimie du per

Pages VII et VIII de notre supplé-

Services

Marchés financiers .... 37-38 Météorologie ..... 24

La télématique du Monde :

3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde »

daté 20 novembre 1990 tété tiré à 564 377 exemplai

La bourse aux stages

Abonnements .....

en Asie du Sud-Est

La multiplication

des chaines

**Technologies** 

Le sommet de la CSCE...

L'échec de la motion

L'affaire Bousquet

L'affaire Doucé

aux Pays-Bas

« L'Annonce

qui convient .....

Diagonales

faite à Marie »,

trand Poirot-Delpech.

Dufourg...

12 novembre, et pour lequel l'es-sentiel des crédits seront inscrits dans un prochain collectif budgétaire, 500 millions de francs supplémentaires seront affectés en 1991 à l'aide aux lycéens en difficulté, à la sécurité dans les établissements d'enseignement technique et au développement de la concertation dans les lycées. De ce fait, le déficit budgétaire passera de 90,2 milliards de francs à 90,7 milliards de France

#### « Une bonne façon de travailler»

Dans la courte discussion qui a suivi l'annonce de cette augmentation du budget de l'éducation nationale, les députés de l'opposition ont affirmé que ce n'était pas là « une bonne façon de travailler ». Le rapporteur général de la commission des finances, M. Alain

ventaire des crédits qui ont pu être abondés tout au long de la discussion entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. D'un montant total de 200 millions de francs, ces crédits ne modifient pas l'équilibre général du budget. Ils intéressent notamment la sécurité civile, l'environnement. l'urbanisme et le logement, la justice et les affaires

Dans une première délibération. l'Assemblée nationale a alors rejeté par 296 voix contre 273 l'ensemble des budgets pour lesquels le vote avait été réservé (1). Cette procédure avait pour but d'éviter au gouvernement de recourir à un engagement de responsabilité sur une partie seulement des dépenses. Ce n'est donc qu'au cours de la délibération. quelques minutes plus tard, que le premier ministre, de retour dans l'hémicycle, a engagé la responsabilité de son gonvernement, au titre de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, mais cette fois sur l'ensemble du projet de loi de finances. Celui-ci sera considéré comme adopté au terme d'un délai de vingt-quatre heures, dans la mesure où l'opposition n'a pas l'intention de déposer une nouvelle motion de censure.

La discussion budgétaire va maintenant se poursuivre au Sénat, à partir du mercredi 21 novembre, avant de revenir en seconde lecture à l'Assemblée nationale d'ici trois naines environ.

(1) Il s'agit des budgets de la jeunesse et des sports, de la justice, de la fonction publique, de l'environnement, de la com-munication, des anciens combattants, de l'agriculture, de la recherche, de l'éduca-tion, de l'industrie et de l'aménagement tion, de l'industrie et de l'aménagement du territoire, de la défense, des affaires sociales, de l'intérieur, des transports et

Le financement du PS et de ses campagnes électorales

## La plupart des responsables socialistes sont cités dans les cahiers de M. Joseph Delcroix

que, la «scallé 48», autrement dit les cahiers manuscrits de Joseph Deicroix, directeur administratif des bureaux d'études Urba-Gracco, continue d'alimenter la chronique du financement du Parti socialiste et de ses campagnes électorales. *Le Figaro* du 20 novembre en cite à son tour des extraits, mettant en ávidence les contacts de M. Gérard Monate, PDG d'Urba-Gracco, en 1987 et début 1988, avec M. Jean-Claude Colliard, alors directeur de cabinet de M. François Mitterrand à l'Elysée. « G.M. voit J.-C. Collierd. c. Elysés le 24-2», écrit ainsi M. Delcroix en février 1987, ajoutant, le 11 janvier 1988, à quelques mois de l'ouverture de la campagne prési-dentielle : «G. M. a vu J.-Cl. Col-Rard à l'Elysée. »

En fait, la liste des hauts responsables socialistes dont le nom figure dans les cahiers de M. Delcroix est encore plus fournie, Fablus, Pierra Bérégovoy, Pierra Joxe, voire Michel Rocard, comme le montreient les premiers extraits publiés dans nos colonnes, il y a plus d'un an le Monde du 10 octobre 1989). Et pour cause : les responsables d'Urba-Gracco ne se sont jamais cachés, ni dans leurs documents

D Grève à Ouest-France - Un

conflit interne est à l'origine de la non parution des trente-huit édi-

tions du quotidien Ouest-France

mardi 20 novembre. Réuni lundi

19 novembre à partir de 22 heures en assemblée générale, le personnei

des services plaques, rotatives,

expédition et garage, a voté la grève à 75 %. Ce mouvement fait

suite au conflit ponctué de quel-

ques non-parutions du quotidien

en juillet dernier. Le personnel

demandait alors des congés supplé-mentaires en compensation du sur-

croît de travail provoqué par l'im-pression du jeu ele Grolo».

du rham. - Lundi 19 novembre, le

lassement de la Route du rhum était

cassement de la Route du rhum était le suivant : Première : Florence Arthaud (Plerre Ir) en 14 jours 10 h 08 mn. Deuxième : Philippe Poupon (Fleury-Michon) à 08 h 26 mn, Troisième : le Suisse Laurent Bourgnon (RMO) 08 h 37 mn. Quatrième : le Canadien Mike Birch (Fujichrome) à 11 h 38 mn.

La mesure ou priz du prêt-à porter DE LA SIMPLE RETOUCHE AU PLUS BEAU VÊTEMENT

COSTUMES MESURE à partir de 2 490 F PANTALONS 830 F VESTONS 1 650 F

3 000 tissus Luxueuses draperies

anglaises
Fabrication traditionnelle

TABLEURS, JUPES, VESTES

MANTEAUX et PARDESSUS

UNIFORMES ET WISISHES MILITAIRES

**LEGRAND Tailleur** 

27. rue du 4-Septembre, Peris - Opéra Téléphone : 47-42-70-61,

avec la garantie d'un grand maltre tailleur

aur procès-verbal lors de l'instruc-tion judiciaire de M. Pierre Cullé, de financer le PS et ses campagnes électorales. « Tout le monde dans le bêtiment n'ignore pas qu'il y a une liaison entre Urba-Technic et le Parti socialiste, même si elle n'est que morale et non structuralle», déclarera ainsi M. Monate su juge d'instruction, le 20 octobre 1989.

#### Sponsoriser le parti

A la date du 29 juin 1987, on lit ainsi dans les cahiers : «G. M. a vu Laurent Febius», puis, sur la mame page : «a reçu appel, Béré est dans la m... SOS». Le 12 octobre 1987, le «programme contacts » présenté par Monate est le suivant : «Bérégovoy au niveau secrétariet natio-Chapuis, Mermaz Louis, et, Serre G. [le nom de ce dernier est barré et accompagné d'un Fabius, Delabarra pour le Norde. Le 30 octobre 1987, évoquant les a circuits parallèles », réseaux socialistes concurrents d'Urba, à propos desqueis «le commission de contrôle (du PS) semblait décidée à faire quelque chose», M. Monate, à en croire les écrits de M. Delcroix, fait l'énumération

M. Pezet Irec. ... Au 14 décem-bre 1987, M. Delcroix écrit : « G. M. voit Laignel (alors trésorier national du PS), avant congés va voir Elysée au sujet financement

On comprend donc cette remar-

que entendue à la chancellerie à propos de l'ouverture d'une information iudiciaire, touiours exclue à partir des documents saisis dans les bureaux marselllais d'Urba et visant directement le financement national du PS : «Si on le faisait, le moitié du bureau exécutif risquerait d'être inculpé». Qua l'« opportunité politique », selon la formule d'un conseiller élyséen, ait présidé à la gestion judicieire de toute cette affaire ne fait guère de doute. Pour la raison toute simple qu'expliquait Monate, en repondant à M. Culié qui lui demandait si l'on pouvait dire qu'il avait « redistribué pour le financement du PS et ses campagnes électorales 60 % du montant des fectures enceissées». «En 1988 et 1989, oui, mais pas en 1987 où mon chiffre d'affaires a été trop faible pour dégager une telle marge », expliqua alors M. Monate, qui ajouta : «Je sponsorise le Parti

**EDWY PLENEL** 

Désirs de Soie : la plus raffinée et la plus sensuelle. La Soie crisse et caresse. Ses coloris, ses qualités et ses dessins ravissent. Désirs de Laine : elle protège. prodique sa douceur et son confort. Elle s'allie aussi

avec le Cachemire. Désirs de Mode : pour séduire et être séduite, pour l'élégance, la beauté, l'allure. Nos mille tissus en sont les brillants acteurs. vos dévoués interprètes... (depuis 30 F le mètre)

36, CHAMPS-ELYSÉES PARI

#### -(Publicité) **FAUX ET USAGE** DE FAUX **AU LOUVRE**

L'Auditorium du Louvre propose un cycle de films sur le faux en arts plastiques, au cinéma et à la télévision, du 29 novem-bre au 10 décembre. Pour recevoir le programme détaillé des 54 films et documentaires présentés, merci de téléphoner au 40-20-54-54.

## **Parkas** parfaites 1190F

Avec les jours plus gris, elles se révèlent l'indispensable protection de l'homme dans... le vent. En coton imperméable et léger, leur doublure mate-lassée vous isole du froid. Le modèle multi-poches, coloris blanc cassé ou safran 1 190 F; avec emplècement façon peau, coloris gris ou gold 1490 F. Vendues à LA VOGUE, 38, bd des Italiens (Opéra) et centre commercial Vélizy 2.

## Le Français en retard d'une fenêtre

Nos voisins d'outre-Rhin les changementrois fois plus que nous. Pour lutter efficament contre le bruit, le froid et les effrections, ISO-FRANCE-FENETRES vient poser dans le jour-née ces fenêtres qui sont le clé du confort. La technique exclusive du premier spécialiste parisien permet de gagner aussi en clerté. Garantie dix ens. Devis gratuir.
Magasin d'exposition 111, rue La Fayette (10") - Mª Gare-du-Nord. Tél. 48-97-18-18.

**SUR LE VIF** 

CLAUDE SARRAUTE .

## C'est pas des Koweitiens, les Baltes!

710ÉS, vidés comma das malpropres, les trois ministres des affaires étrangères bates, invités de la République au sommet de la CSCE. Pas à la table des grands, attention i Pas non plus au titre d'observateurs, réservé aux seuls Albanais : non, dans une salle attenante, mêlés à la délécation francaise. Les Soy leur avaient bien proposé un stranontin dans leurs propres rangs, mais bon, allez savoir pourquoi, ils ont renvoyé le carton evec une crobx dens la case : Assis-

Les voilà donc Installés par notre chef du protocole soi-même, sur leurs petites chaises, avec leurs petits badges et leurs petits dossiers de presse à attendre, bien sagement, les premières envolées sur les droits de l'homme et les libertés dans la nouvelle Europe, lis ont pas attendu longtemps! Avant mêms l'ouverture de cette suite pour tambours et trompettes à la conférence d'Helsinki, on les a priés d'aller se faire voir alleurs. Désolés, c'est pes que vous sentiez meuvais. mais ca fait courant d'air, un air d'indépendance, et ca l'incommode, le maître du Kremlin. Il a peur d'attrefenêtre. Alors, par ici, la sonie.

Quand je les ai rencontrés en fin d'après-midi, à l'occasion d'une conférence de presse improvisée, ils en étalent pas encore revenus, qu'ils étaient défà repartis dans leurs rêves de liberté retrouvée : On comprend pas, l'infame traité Ribbentrop-Molotov n'a jamais été reconnu par les riámocraties. A l'instant même, evenue Kléber, le président Havel, nos collègues suédois et danois ont soutenu nos revendications, et...

Moi, je les ai interpellés, ces trublions : Schnell, papiere! Ils ont sorti des badges où c'était écrit : Invités de marque, et je leur ai passé un savon : Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous l'avez là, la marque de notre frémissant désir de ne pas provoquer, quitte à s'asseoir sur la parole donnée, la mauvalse humaur de notre Gorby adoré. La marque de notre indifférence à l'égard des pays beltes ou du Tibet, rien à voir avec le Kowelt i Vous voudriez tout de même pas qu'on vous traite mieux que le dalai-lama, Prix Nobel de la paix, honteusement snobé, lors de son passage à Paris, per le gouvernement pour pas vexer nos amis, les Chinois. Nos amis et nos clients.

Le nouveau statut pour la Corse

## Les dirigeants de la droite s'opposent au projet de M. Joxe, soutenu par M. Rossi (UDF)

commencer à débattre, mercredi 21 novembre, du projet de M. Pierre Joxe dotant la Corse d'un statut spécifique. Les dirigeants du RPR, de l'UDF et de l'UDC critiquent fermement ce texte qu'approuvent pourtant plusieurs membres de leurs groupes, au premier rang desquels, bien entendu, le rapporteur de la commision des lois, M. José Rossi, député UDF-PR de Corse-du-Sud.

La Corse a produit de curieux effets sur M. Pierre Joxe. Pour ten-ter de résoudre les problèmes de Pour faire voter son projet par l'As-semblée nationale, le laudateur des clivages droite-gauche s'est converti à la théorie des maiorités d'idées, Mais, déjà, sa deuxième démarche paraît vouée à l'échec. Les efforts du ministre de l'inté-

rieur pour convaincre la droite de l'intérêt de son projet l'avaient même conduit à une concession qui même conduit à une concession qui a de quoi faire sourire ceux qui se souviennent de son intransigeance avec l'opposition du temps où il était président du groupe socialiste : il a accepté que le rapporteur de son projet soit un étà de celle-ci, M. José Rossi, avec lequel, il est vrai, il s'était si longuement concerté, avant de rédiger son texte, que le député de Corse-du-Sud avait lui-même déposé une proposition de loi ressemblant fort au projet de M. Jose. Le ministre de l'intérieur pouvait ainsi espèrer que les quarante-deux ainsi espérer que les quarante-deux élus de l'UDF et de l'UDC qui avaient cosigné la proposition de M. Rossi lui apporteraient, au moment du vote de l'Assemblée, un soutien dont il a biea besoin, ae serait-ce que pour compenser la défection annoncée des radicaux de

gagne.

Le seul bénéfice, pour l'instant retiré par M. Joxe de la désignation de M. Rossi, est l'incontestable gêne créée au sein du groupe UDF. Le moins que l'on puisse en dire est que les amis du rapporteur n'appré-cient guère ses relations privilégiées avec le ministre de l'intérieur. La plupart d'entre eux ne partagent pas ses thèses, et se retrouvent plutôt sur ses thèses, et se retrouvent plutôt sur celle du président de leur groupe, M. Charles Millou : oui à un statut spécifique pour la Corse, mais à condition que, comme celui de 1982, il ne s'éloigne pas trop de celui de droit commun et serve de «laboratoire» à ce que pourrait être l'évolution de toutes les régions françaises.

Pour que les choses soient bien claires, M. Millon a profité de son discours, dans le débat de censure, pour critiquer sèchement la politi que corse du gouvernement : « La reconnaissance officielle du peuple corse est contraire à toute notre tradition républicaine, à notre Constitution, et à l'intérêt des Corses eux mêmes. » M. Bernard Pons, pour le. RPR, a fait de même : « En Corse, votre gouvernement joue avec le feu.

L'Assemblée nationale doit 'Il se flatte d'avoir ouvert le dialogue. ommencer à débattre, mercredi novembre du projet de démission de l'Etat qui confine à la complicité.»

Le secours ne peut même pas venir des centristes. Alors que, au départ, MM. Pietre Méhaignerie et Jacques Barrot étaient plutôt favora-bles au texte de M. Joxe, ils ont été convaincus par les arguments de M. Millon, au point que, aujour-d'hui, le porte-parole de l'UDC sur le sujet, M. Jean-Jacques Hyest, parle d'un projet « sans doute inutile, certainement dangereux ». Dans ces conditions, la tâche de M. Rossi va être fort délicate. Celui-ci continue, pourtant, d'espérer entraîner une trentaine de ses amis à approuver, avec hii, le texte tel qu'il sortira des débats de l'Asssemblée natio-nale. Il sait qu'il y va de sa crédibilité et de ses chances personnelles de devenir le premier président du futur conseil exécutif de Corse.

A droite comme à ganche, en fait, on semble fort las de voir revenir régulièrement à l'ordre du jour ce dossier corse compliqué par les particularismes locaux et brouillant les schémas nationaux. Et même si, par assitude, on a tendance à s'en désintéresser, on regrette que les Corses aient la tentation de vouloir le régler entre eux. On se refuse à voir la qu'à avaliser une négociation insu-laire. La démocratie représentative fonctionne-t-elle bien, en effet, lorsque le rapporteur d'un projet insti-tutionnel est aussi l'homme qui espère en devenir le principal béné-ficiaire?

THIERRY BRÉHIER

## Les otages allemands autorisés à quitter l'Irak

Le président Saddam Hussein a décidé d'autoriser les quelque deux cents Allemands retenus de force en Irak à quitter le pays, a annoncé, mardi 20 novembre, l'agence irakienne INA. M. Saddam Hussein a fait cette proposition au cours d'une réunion du Conseil de commandement de la révolution (la plus haute instance politique du pays). Dans une lettre, le président irakien indique qu'il vise par sa démarche « à encourager le peuple allemand et ses diri-geants à poussuivre le chemin de la paix et du dialogue », ouvert par les déclarations du chancelier Heimut Kohl, qui «a appelé à faire prévaloir les options pacifiques sur les appels à la guerre.»

Le président irakien rappelle que la décision de retenir les ressortissants étrangers avait été dictée par « le souci de refréner les Intentions agressives des responsables américains et britanniques», mais qu'il avait « profité de chaque occasion pour répondre aux appels des ration de tel ou tel groupe d'individus ». - (AFP, Reuter.)

~g: N

W Mag

2 gar.

2 100

Ser.

15kg

\* Can.

13

The Latera

-

老 14

· i .com

21 2 Bep.

200 F